

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

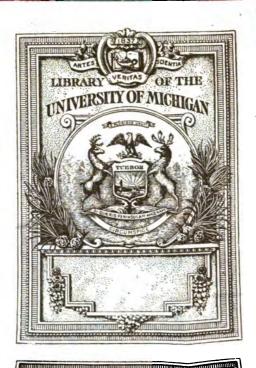

PROF. ALEXANDER ZIWET



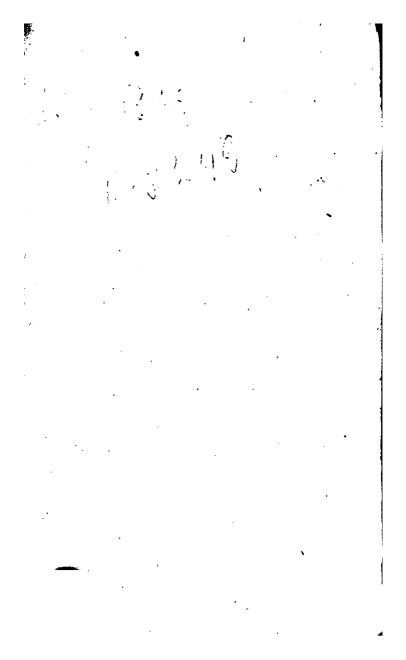

N.4355.

706 106 .D84

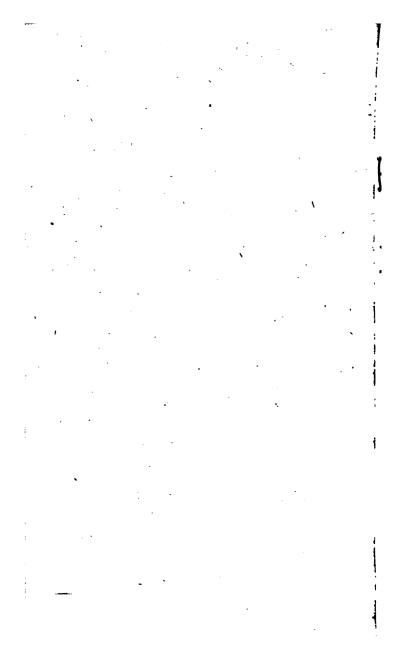

## HISTOIRE

DE

### LOUIS XI

TOME SECOND.

· Andrew State Sta Adventis military

# HISTOIRE

DE

### LOUIS XI.

Par Mr. DUCLOS, Juntas Part

De l'Acadméie Royale des Belles-Lettres,

TOME SECOND.



A AMSTERDAM, **SUX DEPENS DE LA COMPAGNIE**, MDCCXLVL

Le Ch du Brechet

THE DECEMBER

7

and burgers ducker veronum.



### HISTOIRE

### LOUIS XI.

廉安安泰安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安

### LIVRE SIXIEME.



Uolqu'on eût pris par le Traité de Péronne toutes les précautions imaginables pour Plaues le terminer les différends qui é- 22. Avnil toient entre le Roi & le Duc

de Bourgogne, & pour prévenir ceux qui pouvoient naître dans la fuite, il n'étoit pas possible que la paix subsistat longtems entre ces deux Princes. harssoient personnellement; & loin d'avoir l'un pour l'autre cette estime, qui fans faire cesser la haine inspire la générosité, ils vivoient dans une défiance réciproque & injurieuse. Il suffit souvent d'éclaireir les intérêts les plus opposés pour les concilier; mais la paix est incompatible avec la passion. Ces Princes Tome II.

1470.

connoissoient si bien l'inutilité des Traités qu'ils pouvoient faire, que si l'on excepte ceux de Conflans & de Péronne, qui furent deux Traités forcés, ils n'ont iamais voulu faire que des trèves qui ne décidoient rien, & ne servoient qu'à leur donner le tems de respirer, pour faire ensuite mieux éclater leur haine. Plusieurs autres obstacles qui ne dépendoient pas d'eux, s'opposoient encore à leur réunion. L'Anglois ne perdoit point l'espérance de rentrer un jour en France, & n'oublioit rien pour détacher les alliés de cette Couronne. Le Duc de Bretagne cherchoit continuellement à susciter des ennemis au Roi, afin de l'empêcher de tourner ses vues sur la Bretagne. Monsieur, malgré la parole qu'il avoit donnée, le laissoit quelquefois flater de l'esperance d'épouser l'héritière de Bourgogne, & recherchoit alors l'amitié du Duc Charles: il lui écrivit même un Billet, qui portoit: Mettez peine de contenter vos sujets. & ne vous sous ciez; car vous trouverez des amis. Les desseins des Princes étoient publics; mais il y avoit plusieurs intérêts particuliers, qui fans être austi connus, n'en étoient pas moins dangereux. Le Connétable craignoit que la paix ne diminuât son crédit, & ses pensions qui étoient très considérables. Il recevoit trente-mille livres chaque année, outre les gages de fa charge; & il avoit quatre-cens hommes d'armes qui étoient payés à la montra, sans avoir ni Controlleur ni Inspecteur. Tous ceux qui avoient des Com- 1470. pagnies d'ordonnance pensoient comme le Connétable, & craignoient la réforme: Ceux-memes qui n'avoient ni charges ni pensions, desiroient que le Roi fût toujours occupé au dehors, afin qu'il ne fût pas en état d'exercer dans le gouvernement son inquiétude naturelle. Tous enfin faisoient servir le Roi à leurs vues, quoiqu'ils ne l'entreprissent pas ouvertement. Les Princes les plus abfolus n'en sont que plus en bute à la séduction, & obeissent souvent, sans la savoir, à des impressions étrangères. On leur persuade quelquefois, qu'ils ont formé les desseins mêmes qu'on leur suga gère.

Le Connétable trompoit à la fois le Roi & le Duc de Bourgogne, afin de les faire servir au dessein qu'il avoit conçu depuis longtems de se rendre indépendant de l'un & de l'autre. Il les entretenoit dans une défiance réciproque. Tantôt il mandoit au Duc que le nombre des mécontens augmentoit journel. lement en France, & que s'il vouloit donner l'héritière de Bourgogne en mariage au Duc de Guyenne, il seroit en état de faire la loi dans le Royaume: tantôt il persuadoit au Roi que la Flandre & le Brabant étoient sur le point de se soulever, & qu'il seroit bientôt mastre de St. Quentin. On verra comment il surprit certe place, & qu'il ne la re-

Janvier.

- mit pas au Roi comme il l'avoit promis. 1470. Il s'attira enfin la haine des deux Princes, & ses desseins contre l'Etat ne de-

vinrent funestes qu'à lui.

Louis, qui ne se déclaroit jamais contre ses ennemis qu'après avoir fait tous ses efforts pour en faire ses alliés, envova le Collier de l'Ordre de St. Michel au Duc de Bretagne, mais le Duc le re-Il est vrai que craignant d'être soupçonné d'un mépris offensant pour le Roi, il lui fit dire, qu'après avoir examiné les statuts de l'Ordre, il y avoit trouvé plusieurs articles qui ne lui perméttoient pas de le recevoir; par exemple, de ne pouvoir en porter un autre, ni par conséquent en instituer; il ajouta qu'étant Souverain, il ne pouvoit s'engager comme un fimple Chevalier qui n'avoit que sa personne.

Le Roi, très offensé du refus du Duc. convoqua le ban & l'arrière-ban des Provinces de Normandie, de Poitou, d'Angoumois, de Rouergue, de Limousin, & fit des préparatifs comme pour entrer en Bretagne, quoiqu'il n'eut d'autre desfein que de faire voir ses forces aux Ambassadeurs du Duc qui étoient à An-

: Le Duc de Bretagne arma de son côté, le Duc de Bourgogne en fit autant. & tout annonçoit une guerre prochaine, lorsque ces préparatifs se terminérent par un Traité figné à Angers, qui ne fut qu'une ratification de celui d'Ancenis. 1 11

Ce qu'il y eut encore de singulier, fut que les Ducs de Bourgogne & de Bre- 1470. tagne renouvellérent en même tems leur Traité d'Estampes de 1465, qui étoit absolument contraire à celui qu'ils

faisoient conclure à Angers.

Pendant toutes ces négociations le jeune Vicomte de Rohan se retira auprès de Louis XI. Il y a grande apparence que du Chatel, qui avoit été Tuteur du Vicomte, l'attira à la Cour de France. Il alla au-devant de lui jusqu'à Touars avec plus de deux-cens Gentilshommes. Le Roi même se trouva sur son passage, & lui fit beaucoup de caresses. Quelque tems après il lui donna des terrès & des pensions, lui fit espérer de parvenir un jour à la dignité de Connêtable, s'il étoit content de ses services, & même de le faire Duc de Brétagne. si le Duc mouroit sans enfans. Il n'en falloit pas davantage pour engager un jeune ambitieux, qui uniffoit beaucoup de courage à la plus haute naissance. Le Duc de Bretagne fut vivement piqué de la retraite de Rohan, il n'oublia rien pour le ramener, & toutes les négociations étant inutilés, il fit informer contre ceux qui furent soupçonnés d'avoir eu part à son évasion.

Le Roi, après avoir signé un Traité avec les Ducs de Bretagne & de Bourgogne, ne songea plus qu'à somenter les troubles d'Angleterre.

Li révolte aiant éclaté dans le Nord A 3

du Royaume, Edouard envoya contre les rebelles, Guillaume & Richard Herbert à la tête de deux-mille Gallois. Le combat fut fanglant, & la victoire longtems incertaine; mais enfin les Gallois furent taillés en pièces. La bataille de Bamberie fut encore plus funeste aux Herbert. Ils y furent faits prisonniers. & eurent la tête tranchée. Les mécontens marchérent tout de suite vers Grafton, où le Comte de Riviers & son fils Jean Woodwill s'étoient retirés. Les habitans intimidés livrérent ces deux infortunés, qui furent aussitôt condamnés comme criminels, & périrent sur l'é-Warwic, qui n'attendoit à chaffaut. Calais que le moment de se déclarer contre Edouard, ajant apris les succès des mécontens, saisit cette occasion pour se mettre à leur tête.

Edouard, au désespoir de la défaite de se troupes & du malheureux sort de son Beau-père, leva des troupes à la hâte, & s'avança avec fureur pour châtier les rebelles. Sa prudence ne répondoit pas à sa valeur; il n'y avoit ni ordre ni discipline dans son Armée; on n'y faisoit pas même une garde exacte: deforte qu'à la faveur de la nuit, l'Archevêque d'Yorc, à la tête d'un parti, pénétra jusqu'à la tente du Roi, & l'éveillant subitement, lui ordonna de se lever & de venir trouver le Comte de Warwic. Edouard sut contraint d'obéir, ne sachant quel sort on lui prépa-

roit.

roit. Le Comte lui rendit tous les honneurs dûs à la Majesté; mais il le sit conduire dans le châceau de Warwic, & delà dans le Comté d'Yorc.

1470.

Aussitôt que le Duc de Bourgogne aprit ce qui se pessoit en Angleterre, il écrivit au Maire & au Peuple de Londres, que par son mariage avec la sœur d'Edouard il avoit fait alliance avec lui & avec eux; qu'en conséquence ils ne pouvoient reconnostre d'autre Roi qu'Edouard, & qu'il étoit résolu de le secourir ou de le venger. Le Maire assembla le Peuple pour Iui communiquer les Lettres du Duc de Bourgogne, tous s'écriérent qu'ils vouloient rester fidèles à leur Roi. Warwic aiant apris cette nonvelle, fut le prémier à conseiller à Edouard d'aller à Londres. Il s'y rendit en même tems, & pour gagner le Peuple, il déclara hautement qu'il n'en vouloit point au Roi, mais au mauvais gouvernement, dont il fit une peinture assez vive & affez vraie pour justifier fon discours.

On prétend qu'Edouard se sauva à l'insu de Warwic, & que celui-ci n'aiant pu s'opposer à sa fuite, feignit qu'elle s'étoit faite de concert avec lui. Quoi qu'il en soit, on vit, par un sort affez bizarre, & plus singulier en Angleterre que par-tout ailleurs, les deux Chefs d'une guerne civile réunis dans la Capitale, & mancher presque d'un pas égal. Edouard voyoir qu'il n'étoit pas

A 4

fûr de rien entreprendre contre un homme qui ne devoit qu'à lui-même la confidération dont il jourssoit, & ne brilloit point, comme les Courtisans, d'un éclat emprunté. Warwic sentoit de son côté qu'il étoit dangereux de parostre mécontent d'un Roi que le Peuple avoit, pour ainsi dire, pris sous sa protection. La crainte que ces deux rivaux s'inspiroient mutuellement, ne servoit

qu'à redoubler leur haine.

L'Angleterre ne jourssoit donc que d'un calme apparent. Le feu de la rebellion que Warwic avoit soufié dans les esprits s'entretenant de lui-même, l'incendie recommença dans le Nord du Royaume. Robert Wells, Officier d'expérience, forma un parti, qui devint bientôt une Armée. Warwic parut d'abord condamner l'entreprise de Wells, redoubla les affurances de sa fidélité pour écarter les soupçons d'Edouard, & sortit de Londres avec le Duc de Clarence, sous prétexte d'aller calmer les rebelles. Edouard ne pouvoit prendre aucune confiance en Warwic, que sa demarche rendoit encore plus suspect; mais il étoit obligé de dissimuler ses soupçons, & de paroître satisfait des discours, ne pouvant prouver ni punir les intentions. Cependant les rebelles s'avançoient vers Londres. Edouard afsembla promtement une Armée & marcha contre eux, menant avec lui le Père & l'Oncle de Wells dont il s'étoit sais.

Il recut en même tems des Lettres du Duc de Clarence & du Comte de War- 1470. wic, qui lui marquoient qu'ils le join. droient incessamment avec vingt-cinqmille hommes. Ces nouvelles le calmérent pour un moment; mais ses soupçons se réveillant, il ne douta point que Warwic ne se rangeat du parti des rebelles. Il résolut donc de les combattre avant fon arrivée, persuadé que s'il étoit vainqueur, le Duc de Clarence & Warwie n'oseroient manquer à leur parole : & que s'il perdoit la bataille, ils viendroient à fon secours si leurs promesses étoient fincères. Ce qui acheva de déterminer Edouard à combattre, fut d'aprendre que Robert Wells avoit envoyé une partie de son Armée vers Lincester, & qu'il prenoit la route de Stafford, Le Roi, au-lieu de partager ses troupes, porta toutes ses forces de ce côté-là. Les Armées étant en présence, Edouard donna le signal de la bataille, en faisant trancher la tête au Père & à l'Oncle de Wells. Le combat fut fanglant, mais il dura peu; parce que Robert Wells, animé du desir de venger la mort de son Père, se précipita inconsidérément au milieu de l'Armée du Roi, où il fut enveloppé. Les rebelles, privés de leur chef, commencérent à plier. L'Armée Royale profita de cet instant, les chargea avec fureur. & en fit un carnage affreux; il en demeura plus de dix-mille sur la place. Edouard, devenu cruel par la victoire, A 5

fit mourir Robert Wells & les principaux prisonniers. Le Duc de Clarence & le Comte de Warwic, n'aiant plus de grace à espérer, s'embarquérent, & comptoient aborder à Calais; mais Vaucler, Gentilhomme Gascon, qui y commandoit, & qui devoit sa place à Warwic, au-lieu de l'y recevoir fit tirer sur lui, & l'obligea de s'éloigner. Dans ce même tems la Duchesse de Clarence accoucha dans le navire. On détacha une chaloupe pour aller chercher à Calais les secours nécesfaires. Vauclerc se contenta d'envoyer quelques rafraîchissemens, & fit dire à Warwic qu'il étoit obligé de l'empêcher d'aborder, parce que le Peuple étoit pour Edouard, & se soulèveroit; que pour lui il lui seroit fidèle, mais qu'il réservoit ses services pour un tems plus favorable; desorte que le Duc de Clarence & Warwic, après avoir tenu longtems la mer, allérent descendre à Honfleur, où ils furent recus par l'Amiral de France.

Le Duc de Bourgogne écrivit au Roi & à ceux de Rouen, que la protection qu'on donnoit au Duc de Clarence & à Warwic, étoit une infraction aux Traisés, puisqu'ils avoient pris & conduit dans les ports de France plusieurs navires appartenans aux Bourguignons & aux Bretons. Le Roi fit réponse, qu'il ng vouloit point manquer aux Traités; que si le Comte de Warwic avoit pris quelques vaisseaux sur les sujets du Duc, ils

avoient

pendant s'il se trouvoit quelques effets 1470. appartenans à ses sujets, il pouvoit les envoyer reconnostre & reclamer. Le Roi, en nommant des Commissaires pour faire rendre les effets que le Duc de Bourgogne feroit redemander, sit dire à Warwic de faire sortir ses vaisseaux de l'embouchure de la Seine, & de les conduire à Cherbourg & à Granville, afin qu'ils ne sûssent plus sous les yeux da Connétable, qui instruisoit le Duc de Bourgogne de tout ce qui se passoit.

Le Duc n'étant pas fatisfait, récrivit fortement à ce sujet: nous avons un Billet adressé à l'Archevêque de Narbonne & à l'Amiral, qui prouve mieux son caractère, & la chaleur qu'il apportoit dans cette affaire, que tout ce que je

pourrois dire.

Archevêque, & vous Amiral, les navires que vous dites avoir été mis de par le Roi en contre les Anglois, ont jà exploietté sur la flotte de mes sujets retournant en mes pays; mais, par St. Georges! si l'on n'y pourvoit, à l'aide de Dieu j'y pourveoirai fans vos congiés, ny vos raisons, ny justices; car elles sont trop volontaires & longues. Charles, 29. Mai.

Quelques Traités que le Duc de Bourgogne fit avec la France, il étoit toujours prêt à les rompre, & à se lier avec les ennemis de cette Couronne. Il venoit tout récemment de recevoir l'Ordre de la Jarretière, qui lui fut aporté

Ασ

en grand appareil par Durfort, Seigneur de Duras, Ambailadeur d'Edouard. Il se plaignoit que les Officiers du Roi vouloient contraindre les Bourguignons de comparoître aux montres du ban & de l'arrière-ban, ce qu'il prétendoit être contraire au Traité de Péronne: il reprochoit encore au Roi de vouloir faire la guerre au Duc de Bretagne. Louis chargea Guyot Pot & Courcillon d'aller trouver le Duc de Bourgogne, & de lui dire qu'on avoit prévenu ses plaintes; en donnant ordre de ne point inquiéter ses sujets; & à l'égard du Duc de Bretagne, qu'il étoit bien singulier qu'on accusat le Roi de vonloir lui déclarer la guerre, dans le moment même qu'il venoit de faire un nouveau Traité avec lui, en interprétation de celui d'Ancenis; que le Roi étoit prêt d'en signer un nouveau, pourvu qu'il assurat la paix; qu'il n'avoit été l'agresseur dans aucune guerre, qu'il n'avoit jamais pris les armes que de l'avis des Princes du Sang, & qu'on ne pouvoit se prévaloir du Traité de Conflans, contre lequel il avoit toujours protesté. Je ne puis m'empêcher de remarquer que Louis a dans plusieurs occasions protesté sans scrupule contre le Traité de Conflans, & n'a jamais reclamé, du moins pendant la vie du Duc de Bourgogne, contre celui de Péronne, qui lui étoit bien plus injurieux: c'étoit peut-être par cette raison même. La guerre du Bien public olle étoit l'affaire de l'Etat autant que la fienne; au-lieu qu'en rapellant le Traité de Péronne, il craignoit qu'on ne lui en reprochat les causes, les motifs & les suites, qui n'étoient pas à son honneur.

1470:

Les Ambassadeurs ajoutérent que le Duc de Bourgogne devoit moins que personne alléguer le Traité de Conflans, puisqu'il étoit le seul Prince contre qui les protestations n'eussent pas été faites, & avec qui le Traité étoit observé; que le Duc devoit 'se souvenir qu'il s'étoit engagé lui-même à ne jamais faire d'alliance qui fût contraire à la France; qu'il y étoit obligé par sa qualité de Prince du Sang & de Prémier Pair, & par la reconnoissance que la Maison de Bourgogne devoit aux Rois de France. Les Ambassadeurs rapellérent alors, que le Roi Jean avoit donné à Philippe le Hardi, Bifaieul du Duc, le Duché de Bourgogne; que Charles V. lui avoit fait épouser l'héritière de Flandre, & pour parvenir à ce mariage, lui avoit cédé les Seigneuries de Lille, Douay, & Orchies; que le Roi Charles VI. étoit allé en personne soumettre les Flamands rebelles; qu'on ne rapelloit pas ces services pour en faire un reproche, mais pour prouver que le Duc devoit toujours rester inséparablement uni à la France.

Hugonet, Bailli de Charolois, alloit répondre aux Ambassadeurs, lorsque le A 7 Duc

Duc impatient prit la parole & dit, que si les Ducs de Bourgogne avoient des obligations aux Rois de France, ils en avoient bien marqué leur reconnoissance par les services qu'ils avoient rendus à la Couronne; & que le Roi recevant continuellement les malfaiteurs & les mécontens des Etats de Bourgogne, ne devoit pas desaprouver les secours qu'on

ts. Juin. donneroit au Duc de Bretagne.

> Le Duc de Bourgogne écrivit quelque tems après à la Duchesse sa Mère, que depuis les paroles qu'on avoit données. de faire rendre les effets appartenans à ses sujets. Warwic avoit pillé plusieurs vaisseaux Flamands, & que l'Amiral de France avoit envoyé un homme pour bruler la Flotte de Bourgogne. Le Duc, sans aprofondir la vérité de ces bruits. donna des Lettres patentes pour faire arrêter toutes les marchandises des Francois qui se trouveroient dans ses Etats. Son Armée navale, commandée par le Sieur de la Vire, parut en même tems à Chef-de-Caux, où elle fut jointe par celles d'Angleterre & de Bretagne.

Le Bâtard de Bourbon en donna avis au Roi, & le fit assurer qu'il avoit fait rassembler les effets appartenans aux Bourguignons; qu'il étoit prêt de les rendre à ceux qui viendroient les reclamer; qu'il l'avoit fait dire à la Vire; que celui-ci avoit déclaré qu'il n'en vouloit qu'à Warwic, & qu'il avoit ordre de l'attaquer par-tout où il le trouve-

roit:

roit: qu'on lui avoit répondu qu'il le pouvoit faire à la mer, & non pas dans 1470 les ports du Roi; & qu'on avoit mandé à Warwic de ne pas s'arrêter à Honfleur. & de passer en basse Normandie. Il v eut plusieurs messages à ce sujet entre les Commandans des Flottes. Enfin le Roi, craignant que la guerre ne s'allumât, donna ordre à Bourré & à Briconnet d'engager Warwic à repasser en Angleterre.

Les inquiétudes du Roi furent suspendues par la joie que lui causa la naissance du Dauphin Charles, qui naquit à Amboise. lamais enfant n'avoit été demandé au Ciel avec plus d'ardeur. Sa naissance, si chère à la France, sut célébrée avec des transports extraordinaires. Le Dauphin fut tenu fur les fonts par Charles de Bourbon Archevêque de Lyon. & par Jeanne de France Duchesse de Bourbon.

Le Roi, voyant la Couronne assurée par la naissance d'un fils, s'apliqua de plus en plus à rétablir la paix dans le Royaume. Il se rendit à Angers avec le Duc de Guyenne & le Roi René, afin d'être plus à portée de donner ses ordres à Dammartin & à Crussol, qu'il avoit envoyés à Nantes négocier un accommodement avec le Duc de Bretagne. Marguerite Reine d'Angleterre, le Prince de Galles son fils, le Comte de Warwic & sa jeune fille vinrent trouver le Roi à Angers. Ce fut-là que le Prince

30. Juin.

Prince de Galles épousa la fille de War-Marguerite, le Prince son fils & 1470. wic. sa helle-fille s'étant ensuite retirés à Razilly, le Roi leur donna des Officiers, & des pensions plus convenables à leur

rang qu'à leur état présent.

Le Comte de Warwic, voulant retourner en Angleterre malgré la Flotte Angloise & celle du Duc de Bourgogne qui l'observoient, mit ensin à la voile, & passa à la faveur d'une brume, sans être appercu des Anglois ni des Bourguignons. Les vaisseaux François qui lui servoient d'escorte avoient ordre, s'ils rencontroient les Flottes, de faire route sans s'arrêter, mais de se défendre s'ils étoient attaqués.

Dans le tems que Warwic se mettoit en mer, le Roi, sous prétexte d'un pélerinage au Mont St. Michel, parcourut les côtes de Normandie. A son retour au Plessis, il tint sur le Commerce un grand Confeil, où il fit apeller deux Négocians de chacune des principales villes du Royaume. Dans toutes ses affaires il préféroit les lumières & l'expérience aux dignités. Il s'agissoit de savoir comment on devoit se comporter avec les sujets du Duc de Bourgogne, depuis qu'il avoit fait saisir les marchandifes des François.

On examina quelle influence les divisions de l'Angleterre pouvoient avoir 2. 020b. dans la question dont il s'agissoit. conséquence des délibérations, il fut réfolu

1470.

folu qu'on cesseroit d'aller aux Foires d'Anvers; qu'on romproit tout commerce avec les sujets du Duc de Bourgogne; & pour attirer les Etrangers en France, le Roi ordonna qu'il se tiendroit tous les ans à Caen deux Foires où toutes sortes de monnoies auroient cours, & où les Etrangers jouroient de tous les

privilèges des regnicoles.

On aprit bientôt que le Duc de Clarence & le Comte de Warwic étoient descendus à Darmouth, on ils furent joints par Stanley & par le fils du fameux Talbot avec cinq-mille hommes. Warwic fit publier que tous ceux qui étoient en état de porter les armes, eussent à le venir trouver, pour servir le Roi Henri contre Edouard Duc d'Yorc, usurpateur de la Couronne d'Angleterre. Le parti de Henri groffissoit à chaque pas, desorte que l'Armée de Warwic étoit de plus de cinquante-mille hommes en aprochant d'Edouard. Ce Prince n'aiant pour Conseil que ses Favoris, employoit dans ses affaires ceux qui partageoient ses plaisirs. & s'occupoit d'amusemens frivoles, lorsqu'il aprit que Warwic s'avançoit. Il assembla promtement son Armée; mais aiant confié l'avant-garde à Montaigu frère de Warwic, Montaigu passa avec ses troupes du côté de son frère. Cette désertion entrasna la plus grande partie de l'Armée d'Edouard, qui se voyant abandonné se sauva à Lynne, où il trouva trois vaisseaux, fur fur lesquels il passa en Hollande avec le Duc de Glocester son frère, le Comte de Riviers son beau-frère, le Comte de Northumberland, Hastings, & environ six-cens hommes. Warwic marcha tout de suite à Londres, & tira Henri VI. de prison pour le replacer sur le trône. Ce Prince malheureux y remontoit pour la seconde sois: Esclave couronné qui regrettoit peut-être la tranquilité de sa prison.

Auflitôt qu'Edouard fut auprès du Duc de Bourgogne, on ne douta point que fon ressentiment contre la France ne le portât à engager le Duc à déclarer la guerre. Les démélés particuliers de Louis & de Charles étoient plus que suffisans, & ces Princes étoient encore excités par les mécontens qui étoient auprès d'eux. Philippe de Savoye avoit quité le service du Roi pour passer dans celui du Duc, & Jean de Châlons, Seigneur d'Argeuil, avoit abandonné le Duc pour servir le Roi.

Le Duc défendit à ses sujets tout commerce avec la France. Le Roi, qui de son côté avoit conclu avec les Suisses une ligue \* offensive & défensive contre le Duc de Bourgogne, manda le Comte de Dammartin, asin de concerter avec lui les mesures qu'il falloit prendre dans les circonstances présentes. Il su résolu qu'on envernoit des Ambassadeurs en

<sup>\*</sup> Le kg.: Aoft, jusiffe le 23. Leptombes,

Angleterre pour former une ligue offensive & défensive avec Henri VI. Louis de Harcourt Evêque de Bayeux, du Chatel, Meny Peny Seigneur de Concresfault. Yvon du Fau & Cerizay partirent & signérent la ligue. Le Roi fit publier qu'Edouard Prince de Galles lui avoit donné son scellé, & qu'ils avoient juré ensemble de ne point cesser de faire la. guerre au Duc de Bourgogne, qu'ils

ne l'eûssent dépouillé de ses États.

Le Duc faisoit aussi tous ses préparatifs, & tâchoit d'empêcher les Anglois de s'unir aux François. Il écrivit aux habitans de Calais, & envoya Philippe de Commines pour leur représenter qu'il n'avoit fait alliance avec Edouard, que depuis qu'il avoit été reconnu Roi d'Angleterre; que c'étoit donc avec la Nation même qu'il avoit traité; que le sang l'unissoit au Roi Henri; qu'il enverroit le féliciter sur son rétablissement; qu'il ne vouloit jamais se mêler des divissions qui s'étoient formées pour la Couronne; que c'étoit de la Nation Angloise qu'il étoit allié; qu'il n'y avoit pas un Anglois plus zèlé que lui & que les troupes qu'il levoit n'étoient que pour la défense de son Pays. Il écrivit les mêmes choses au Peuple d'Angleterre, & sa Lettre commençoit par ces termes. A vous. mes amis.

Le Duc de Bourgogne envoya demander du secours au Roi René & au Duc de Bretagne, comme garants des Traicés

de Conflans & de Péronne, qu'il préten-1470. doit que le Roi avoit violés. Il s'adressa aussi au Parlement, & lui représenta que le Roi venoit de faire une infraction manifeste aux Traités, en faisant mettre en sa main les Prévôtés du Beauvoisis,

& qu'il avoit encouru les peines prononcées contre les infracteurs.

Le Roi, craignant toujours la foiblesse & l'inconstance du Duc de Bretagne, lui envoya Crussol & le Président le Boulanger, avec ordre de s'adresser d'a. bord à Odet Daidie. Ils exposérent que le Roi n'avoit jamais manqué au Traité de Peronne, quoiqu'il ne l'eût signé que par force, afin d'obtenir sa liberté, & peut-être se racheter la vie; que le Duc de Bourgogne, au contraire, manquoit tous les jours à sa parole, en refusant de rendre hommage des terres qu'il tenoit de la Couronne, & en s'opposant à l'exercice de la Justice de la part des Officiers Royaux; qu'il avoit fait soulever le Comte d'Armagnac pour favoriser une descente des Anglois en Guyenne; qu'il étoit totalement livré à cette Nation; qu'il ne cherchoit qu'à troubler le Royaume; & que par une perfidie horrible on avoit envoyé un homme offrir au Roi de tuer le Duc, dans l'espérance que le Roi écouteroit ce misérable, & fourniroit par-là un moyen de se deshonorer.

Les plaintes du Roi contre le Duc de Bourgogne étoient d'autant mieux fondées. dées, qu'on avoit surpris la Lettre qu'il écrivoit aux Anglois, & qu'on tenoit 1470. dans les prisons Jean Rocs, qui étoit l'homme aposté, dont voici l'histoire.

Pierre Hagembac, Maître-d'hôtel du Duc de Bourgogne, étoit un de ces hommes sans principes, qui sont incapables d'un attachement sincère pour leur Prince, & qui ne pouvant rendre des services réels, veulent devenir nécessaires à quelque prix que ce soit. Ce fut lui qui suggera au Duc le projet dont nous venons de parler, & lui fournit pour l'exécuter un certain Jean Rocs, qui avoit été chef de Voleurs, & qui n'aiant rien à perdre pouvoit tout risquer. fut présenté au Duc de Bourgogne, & recut ses instructions. Rocs se rendit à Amboise, & fit sa proposition au Roi; mais à peine eût-il commencé à s'expliquer, qu'il fut arrêté & conduit à Paris. Il fut interrogé par la Driesche Président des Comptes, & avoua tout. On le transféra à Meaux pour être encore interrogé par le Connétable, devant qui il persista dans sa déposition. Le Parlement lui fit son procès, & le condamna; mais le Prémier-Président sut d'avis de le garder quelque tems avant de l'exécuter.

Cette affaire fut suivie d'une autre, qui ne fit pas moins d'éclat. Baudouin, Bâtard de Bourgogne, passa auprès du Roi à la sollicitation de Jean de Chassa, qui s'y étoit retiré l'année précédente. Le Duc de Bourgogne les fit redemander, & publia un manifeste, par lequel il prétendoit que Baudouin, Chassa & plusieurs autres avoient comploté de l'assafiner ou de l'empoisonner. Baudouin & Chassa répondirent au manifeste du Duc par deux écrits des plus dissamans. Chassa reprochoit au Duc de le persécuter, parce qu'il avoit refusé de répondre à une passion brusale; & Baudouin prétendoit que le Duc Charles l'avoit autrefois sollicité de tuer le Duc Philippe. Ces querelles particulières augmentoient encore la haine qui étoit entre le Roi &

le Duc de Bourgogne.

Louis, pour se déterminer enfin sur le parti qu'il devoit prendre, convoqua une Assemblée si nombreuse de Princes. de grands Officiers, & de Personnes de tous les Ordres de l'Etat, que Philippe de Commines l'a confondue avec les Etats tenus à Tours en 1468; mais il s'est trompé: les Etats se tinrent alors par députation, au-lieu que l'Assemblée de cette année 1470 ne fut composée que de ceux que le Roi y apella. Il exposa ses sujets de plaintes contre le Duc de Bourgogne, & leur demanda s'ils jugeoient qu'il fût en droit de lui déclarer la guerre. Tous répondirent d'une voixi que les Princes qui avoient donné leurs scellés au Duc de Bourgogne, n'étoient plus tenus de les garder; que le Roi pouvoit non seulement lui déclarer la guerre, mais qu'il y étoit même obligé

pour le maintien des Loix & le salut de

l'Etat: ainsi la guerre fut résolue.

1470.

Le Roi étant en paix avec tous fes Voisins, s'étoit assuré du consentement des Princes, & n'avoit rien à craindre de l'intérieur du Royaume: Le Duc de Bourgogne avoit inutilement sommé le Roi René & le Duc de Bretagne de se ioindre à lui; il ne devoit pas compter davantage sur l'Angleterre, après avoir donné retraite à Édouard. Quoique la circonstance fût favorable, le Roi ne voulut pas encore rompre ouvertement, & se contenta d'envoyer le Connétable & le Maréchal Rouault sur les frontières de Picardie, pour attirer dans son parti les sujets du Duc : négociation honteuse. & peut-être aussi dangereuse par les suites qu'elle pouvoit avoir, qu'une guerre ouverte.

Vers ce même tems-là, la Reine Marguerite vint à Paris avec la Princesse de Gailes & la Comtesse de Warwic. Elle v fut recue avec tous les honneurs qu'on auroit pu rendre à la Reine de France. On s'empressa d'honorer une Princesse. qui n'eut souvent d'autres titres que sa

vertu & fes maiheurs.

Cependant le Roi, n'aiant pas réuffi dans le projet qu'il avoit eu de marier le Duc de Guyenne avec l'Infante Isabelle de Castille, envoya demander la Princesse Jeanne, fille du Roi Henri, & nièce d'Isabelle. Le Cardinal d'Alby & le Sire de Torcy, qui avoient été char-

chargés de faire la prémière demande, 1470. furent encore nommés pour traiter de ce mariage. Olivier le Roux, Maître des Comptes, fut envoyé avec eux, & le Duc de Guyenne donna sa procuration au Comte de Boulogne pour épouser en son nom la Princesse de Castille.

Les Ambassadeurs se rendirent à Médina del Campo, & furent reçus avec distinction. Le Cardinal d'Alby parla dans la prémière audience avec si peu de respect à la Princesse Isabelle, qu'il aliéna les esprits. Le Roi de Castille, n'étant pas content de sa sœur, ne parut pas en savoir mauvais gré au Cardinal: il lui répondit dans les termes les plus obligeans, & nomma l'Archevêque de Séville, l'Évêque de Siguença, & Jean Pacheco Marquis de Villéna, Grand-Mastre de St. Jaques qui étoit dans les intérêts de la France, pour traiter avec les Ambassadeurs.

Lorsqu'on sut convenu des articles, la Cour se rendit à un village apellé le Champ de St. Jaques, près de Bultrago, où la Reine conduisit la Princesse sa fille. Ce fut-là que le Ros sit lire les sujets de mécontentement qu'il avoit contre sa sœur. & l'acte qui cassoit celui par lequel Isabelle avoit été reconnue héritière des Royaumes de Castille & de Léon. Le Roi Henri & la Reine Jeanne jurérent que la Princesse Jeanne étoit leur fille, & sirent déclarer qu'Isabelle étoit déchue de tous ses droits, avec désenses

-de

de la traiter de Princesse de Castille. Le Cardinal d'Alby lut ensuite une Bulle 1470. du Pape Paul II qui relevoit de leur serment ceux qui l'avoient prêté à Isabelle. Tous ceux qui étoient présens, jurérent qu'ils ne reconnoîtroient d'autre Princesse que Jeanne, fille du Roi & de la Reine. On fit le même jour la cérémonie du mariage; le Comte de Boulogne, comme Procureur du Duc de Guyenne, donna la main à la Princesse.

Ce vain appareil n'abattit pas le parti d'Isabelle & de Ferdinand, desorte que le Roi de Castille envoya en France le 3. Déc. Protonotaire Dom Louis Gonçalès d'Aliença, prier Louis XI. de ratifier le mariage du Duc de Guyenne, & de faire promtement passer ce Prince en Espagne avec une Armée capable de réduire les rebelles, avant qu'ils eûssent reçu des secours d'Arragon. L'affaire ne fut pas poussée avec autant de vivacité qu'elle avoit été commencée. Les longueurs venoient du Duc de Guyenne, qui n'aiant jamais de dessein fixe, écoutoit toujours ceux qui lui parloient de lui faire épouser l'héritière de Bourgogne. Ce Prince marqua néanmoins qu'il recevoit avec plaisir la nouvelle de ce qui s'étoit fait en Castille, & donna des fêtes à Ligournes. Gaston Phœbus Prince de Vianne, & gendre de Louis XI. s'y distingua dans un Tournois par sa force & par son adresse; mais après avoir remporté tous les prix, il fut blessé d'un éclat de lance, Tome II.

& mourut quelques jours après fort regretté, laissant deux enfans, François Phœbus & Catherine de Foix.

16. Déc. La France fit encore une perte plus grande dans la personne de Jean Duc de Calabre, qui mourut à Barcelone: Prinse digne d'un meilleur fort par ses vertus, & qui ne perdit rien de sa gloire

- nar ses malheurs.

Les mécontentemens & les plaintes Pâques le réciproques du Roi & du Duc de Bourgogne éclatérent enfin en guerre ouverte. Le Connêtable étoit toujours sur les frontières de Picardie, & tâchoit de séduire ou de surprendre les villes que le Roi avoit rendues au Duc de Bourgogne par le Traité de Conflans. Les villes d'Auxerre & d'Amiens rejettérent d'abord les propositions du Connétable. Les habitans de St. Quentin ne furent pas si fidèles, & sur la promesse qu'ils feroient pendant seize ans exemts de

6. Janv. toutes impositions, ils se rendirent. La Vieuville qui y commandoit, n'étant pas en état de les resenir dans le devoir, & ne voulant pas trahir le sien, le Connétable lui permit de se retirer avec ses es-

fees.

: Le Duc de Bourgogne voyant qu'il alloit avoir à soutenir toutes les forces du Roi, craignoit que les Anglois ne s'unissent encore avec la France; c'est pourquoi il fournit à Edquard de l'argent & des navires pour repasser en Angloterre afin que les Anglois eussent affez d'occupation chez eux, pour ne pas s'engager dans des guerres étrangères.

1471.

Le Duc fut si piqué de la perte de St. Quentin, qu'il écrivit au Connêtable de venir le servir comme son vassal. Le Connêtable répondit sièrement: Que se le Duc avoit son scellé, il avoit celui du Duc, & qu'il étoit bomme pour lui répondre de son corps. Le Duc pour se venger du Connêtable, sit saisir toutes les terres qu'il avoit en Flandre & en Artois; le Connêtable s'empara par represailles de celles que ses enfans, qui étoient au service du Duc, avoient en France.

Le Duc de Bourgogne eut bientôt mis une Armée sur pié, parce qu'il avoit toujours un certain nombre de milices qui, sans faire de service continuel, recevoient une crès petite paie, pour être prêces à marcher au prémier ordre. Cetmilice, qu'on apelloit gens à gages ménagers, répendoit à peu près à celle que nous avons depuis quelques années.

Le Roi, sur de la bonté de ses troupes, ne s'apliqua plus qu'à maintenir l'union entre le Connétable & le Comte de
Dammartin qui les commandoient. Tous
deux étoient hauts & difficiles, caractères trop semblables pour s'accorder.
Dammartin étoit d'ailleurs un des plus
braves hommes de son tems, sincère,
sidèle, naturellement emporté, auni vis,
& implacable ennemi. Louis s'aprocha
de la frontière pour veiller sur la conduite de l'un & de l'autre, & donna orB e

- dre à Dammartin de s'avancer du côté 1471. de Roye, qui se rendit. Montdidier ouvrit aussi ses portes. L'allarme se répandit dans le Pays: la ville d'Amiens craignant d'être surprise, traita avec Dammartin; mais celui-ci ne se croyant pas assez fort pour risquer de s'enfermer dans la ville, sur la foi des habitans qui pouvoient agir d'intelligence avec le Duc, convint avec eux qu'il écriroit aux principaux; qu'ils enverroient ses Lettres toutes cachetées au Duc & qu'on se conduiroit suivant le parti que prendroit ce Prince. Le projet de Dammartin réussit. Le Duc abusé par cette démarche, crut pouvoir se reposer sur la fidélité de la Bourgeoisie, sans qu'il fût nécessaire d'y envoyer des soldats; dont il croyoit avoir plus de besoin ailleurs. Ces retardemens donnérent le tems à Dammartin de faire, venir de nouvelles troupes, d'en faire entrer dans la ville, & de recevoir le serment. Sur cette nouvelle le Duc de Bourgogne, ne se croyant pas en sureté à Dourlens, se retira à Arras. Avant que la ville d'Amiens se fût rendue, il avoit s. Janv. écrit au Comte de Dammartin une Lettre, par laquelle il lui rapelloit la guerre du Bien public, & les Traités de Conflans & de Péronne, qu'il prétendoit que le Roi avoit violés. Il s'étendoit beaucoup sur ce que nous avons déjà dit des Prévôtés de Beauvoisis, reprochoit à

Dammartin la prise de St. Quentin, &

les

les Lettres qu'il venoit d'écrire aux habitans d'Amiens; & finissoit par protester 1471. qu'il sauroit bien défendre ses Etats, &

s'opposer aux entreprises du Roi.

Dammartin fit réponse le même jour en ces termes: Très-baut & très-puissant Prince, je crois vos lettres avoir été dictées par votre Conseil & très-grands Clercs, qui font gens à faire lettres mieux que moi, car je n'ai point vécu du métier de la plume. dit enfuite que jamais il ne se seroit trouvé engagé dans la guerre civile, si ses ennemis ne l'eûssent perdu dans l'esprit du Roi; mais qu'il avoit triomphé de ses calomniateurs. Je veux bien que vous entendiez, que si j'eusse été avec le Roi, lorsque vous commençates le mal public, que vous dites le bien public, vous n'en eussiez pas échappé à si bon marché que vous avez fait. & mêmement à la rencontre de Montibery. Il reproche ensuite au Duc l'entreprise qu'il ofa faire contre le Roi à Péronne. Je fus, ajoute-t-il, cause de son retour, parce que je ne voulus rompre l'armée qu'ilm'avoit laissée... Si je vous écris chose qui vous déplaise, & qu'ayez envie de vous en venger de moi, espérez qu'avant que la fete: se départs; vous me trouverez si près de votre armée contre vous, que connoîtrez la petite crainte que j'ai de vous.... Soyez aussi. für que la mort, que si vouliez longtems guerroyer le Roi, il sera à la fin trouvé par tout le monde que vous avez abusé du métier de la guerre. Ces lettres sont écrites par moi Antoine de Chabannes. Comte de Dam-Вз mir-

martin, Grand Maltre d'Hôtel de France,
1471. & Lieutenant-Général pour le Roi en la
ville de Beauvoifis, lequel très-bumblement
vous récrit. La suscription étoit, A Mon-

fieur de Bourgogne.

Le Roi, pour s'attacher les villes qui s'étoient soumises & en attirer d'autres dans son parti, manda à la Chambre des Comptes d'enrégistrer les privilèges qu'il venoit d'accorder à St. Quentin. Chambre, après avoir fait quelques difficultés, fut enfin contrainte d'obéir. Louis se fervit de la même autorité contre le Parlement au fujet d'un procès qui étoit entre ses Officiers & ceux du Bailliage de Tournay. Il déclara qu'il s'en réservoit la connoissance; & comme le Parlement refusoit de lui remettre les pièces, ce Prince envoya un homme exprès pour les lui apporter, & manda que ce n'étoit pas le tems de s'attacher à de vaines formalités à l'égard d'une ville. qui étant au milieu de ses ennemis, pouvoit lui faire plus de mai que jamais le Parlement n'en pourroit réparer.

Dammartin aiant fait passer sa cavalerie au-delà de la Somme, le Roi en eutde vives inquiétudes; sa désiance naturelle sit qu'il s'en expliqua d'une façon assez desavantageuse pour Dammartin, quoiqu'il vint de lui écrire pour lui marquer la satisfaction qu'il avoit de ses services. Dammartin se justissa pleinement sur ce que les sourages manquoient endeçà de la Somme; il manda qu'il vou-

loit

loit s'assurer de quelques châteaux ou les détruire, comme il avoit déjà brulé 1471. celui de Contai; qu'au surplus le Roi pouvoit être tranquile sur l'Armée de Bourgogne, puisque dans les escarmouches, les François, quoiqu'inférieurs en nombre, avoient toujours eu l'avantage.

On n'avoit point encore vu d'Armée si nombreuse que celle du Duc; on y comptoit quatre-mille lances, chaque lance étoit de quatre cavaliers & de fix archers à pié. L'artillerie & les munitions occupoient quatorze-cens chariots, & chaque chariot étoit conduit par quatre hommes armés. Le Duc attendoit encore douze-cens lances de Bourgogne, cent-soixante de Luxembourg, & l'arrière-ban de Flandre & de Hainaut, outre douze-mille hommes qui étant dans les places, pouvoient en sortir dans l'occasion; desorte que tout reuni auroit fait une Armée de plus de quatre-vingt-mille hommes.

Le Duc s'avança le long de la Somme, & vint se loger à Halbuterne. Le Roi donna ordre à Dammartin d'observer la marche de l'ennemi, de le côtoyer, de veiller sur Amiens, d'être toujours sur la défensive, de no pas hazarder le combac. & de raser les petites places qu'on ne pourroit garder fans trop affoiblir

l'Armée.

Le Duc de Bourgogne, après avoir tenu quelque tems l'Armée Royale en suspers, tomba tous-a-coup fur Picquigny, B 4

qu'il surprit; la garnison se retira préci-1471. pitamment dans le château, & fut oblis gée de capituler. Le feu aiant pris à l'instant à la ville, la consuma. Les Bourguignons prétendirent que c'étoit par accident. Le Connétable vint aussitôt sommer Bapaume de se rendre. Jean de Longueval qui y commandoit, sortit sur la parole du Connétable, pour lui dire que cette ville étoit du Comté d'Artois, ancien domaine de la Maison de Bourgogne, & qu'il la défendroit jufqu'à la mort. Le Connétable aiant essavé d'intimider Longueval, celui-ci n'en devint que plus ferme. Appercevant le Bâtard de Bourgogne, il lui reprocha avec tant de force d'avoir quité son Prince, qu'il le fit pleurer. Soit que le Connérable fût touché de la vertu de Longueval, soit qu'il craignst de s'arrêter trop longtems devant Bapaume, il se contenta de saccager les Abaïes d'Amboise & d'Aucourt, les châteaux de Sailly, de Chaplaincourt, de Bétencourt, & retourna à St. Quentin.

L'Armée du Duc aiant passé la Somme pour se camper sous Amiens, les François lui enlevérent un convoi de soixante chariots. Les escarmouches surent fréquentes pendant cette campagne, sans que l'on en vint à une affaire générale; mais les brançois eurent partout l'avantage, excepté dans une seule rencontre, où la perte sur à peu près égale. Le Duc, aiant eu avis qu'il y avoit qua-

quarante hommes d'armes avec quelques archers en embuscade dans un village, fit partir dix-mille hommes, afin d'envelopper ce parti. Dammartin aiant apperçu du mouvement dans l'Armée du Duc, sortit de la ville avec quelques Officiers, & si peu de précaution, qu'il n'avoit qu'une dague pour toute arme. Il vit bientôt ses gendarmes qui fuvoient vers lui. Dammartin leur cria de faire face à l'ennemi: ceux qui le firent furent massacrés, les autres entraînérent Dammartin même, & les Bourguignons seroient peut-être entrés avec eux dans la ville, si le Vicomte de Narbonne ne fût forti avec quelques hommes d'armes. Dammartin se saisit à l'instant d'une lance, s'arrêta à la barrière soutenu du Vicomte, fit tête à l'ennemi, & le força de se retirer.

Le Duc de Bourgogne, voyant que ses détachemens étoient presque toujours battus, espéroit avoir l'avantage dans une bataille par le nombre de ses troupes. Le Roi, comptant fur la valeur des siennes, ne s'eloignoit pas de combattre. Il assembla ses principaux Officiers & les vieux Capitaines qui avoient contribué à chasser les Anglois de France. De Beuil, à qui le Roi demanda son avis le prémier, dit avec modestie que n'aiant jamais vu faire la guerre sous Charles VII. avec des Armées de plus de dixmille hommes, il ne se croyoit pas en état de tien décider sur les manœuvres В۲

147 L

d'une si grande quantité de troupes; 147L mais qu'il craignoît le désordre & la confusion, & n'oscroit répondre de l'évènement. Le Connétable prenant la parole, dit que l'Armée du Duc de ", Bourgogne étant la plus nombreufe " qu'on eut encore vue, il étoit née cessaire que le Roi lui en opposat ., une plus forte que celles qu'on avoit , coutume d'avoir; que les François 3, étoient encore inférieurs en nombre. mais qu'ils étoient supérieurs par le ", courage & par la discipline; & qu'au " furplus, pour ne rien hazarder légè-, rement, chacun pouvoit donner fon -, avis par écrit". Le Roi les fit recueillir : la plupart étoient pour donner baraille; mais comme ils ne s'accordoient pas sur la manière d'accaquer. le Roi craignit que ces différens avis n'eûlsent des suites matheureuses, & défendit d'engager une affaire générale. On s'attacha à resserrer l'ennemi, à comber sur les partis, & à enlever les convois. On zéduisit par-là le Duc de Bourgogne à une telle nécessité, qu'il fut obligé de conclure une trève. D'ailleurs ses armes a'étoient pas plus heureuses en Bourgogne qu'en Picardie. Le Comte Dauphin d'Auvergne & le Maréchal de Comminges avoient défait Jean de Neuchâtel. & s'étoient emparé de plusieurs places dans le Maconnois & le Charolois. Avril, trève fut donc signée pour trois mois. Nicolas Duc de Calabre & de Lorraine. petit-

retit-fils du Roi René, y fut compris, & condition qu'il retireroit ses troupes de 1471. Chaftel-sur-Moselle, & que le Duc de Bourgogne rapelleroit celles qu'il avoit en Lorraine. Le Roi & le Duc devoient nommer avant huit jours ceux de leurs alliés qu'ils vouloient comprendre dans la trève. Les Conservateurs \* furent Dammartin, Mony, du Chatel & Châtillon pour le Roi; Ravestein, des Querdes, Imbercourt & Rothelin de la part du Duc.

On aprit en même tems qu'Edouard étoit entré avec deux-mille hommes dans la Province d'Yorc. Comme il trouva tout le Pays tranquile, il fit publier, pour cacher son dessein, qu'il remoneoit pour toujours à la Couronne. & qu'il ne demandoir que les biens de son Père. La ville d'Yorc, séduite par cette feinte modération, confentit à le recevoir avec pen de fuite; mais son air affable, sa figure, le souvenir de ses victoires passées, & ses maineurs présent hai gagnérent bientôt tous les cœurs. L'Anglois, naturellement libre ou féditieux, sime à fant ser Rois, & refuse de leur obeir. Edouard s'avança jusqu'à No-

Au-lieu de prendre comme sujourd'hui des Princes étrangers pour gerante des Proités, ou nommoit des Conservateurs, qui étoient les Féu-dataires des Princes contractans, & qui s'obli-geoient souvent à se déclarer contre leur propre Seigneur, s'il violoit le Traité. Cet ulage fut encore observé au Traité de Lens, B 6

.147 I.

Notingham: voyant que ses troupes grossissionent à chaque pas, il reprit le titre de Roi, sans s'embarrasser de la parole qu'il avoit donnée à ceux d'Yorc. Il semble que les sermens ne soient pour certains Princes qu'une expression du malheur, & que le succès absolve du

pariure.

Aux prémières nouvelles du débarquement d'Edouard, le Comte de Warwic soriit de Londres avec le Duc de Clarence: alors celui-ci, qui avoit abandonné son frère pour s'attacher à Warwic. repassa avec douze-mille hommes dans le parti d'Edouard, peut-être avec plus de raison, mais avec autant de perfidie. Warwic fut obligé de se renfermer dans Coventry. Edouard, au-lieu de l'attaquer, marcha droit à Londres. A fon aproche toute la ville fut remplie de trouble & de confusion. Les Femmes regrettoient son règne, qui étoit le leur; le Peuple, qui n'avoit eu que de la compassion pour Henri dans le malheur, le méprisoit sur le mône. Le parti de la Maison d'Yorc se releva. Edouard fut recu en triomphe dans la capitale, & fit enfermer de nouveau Henri dans la Tour. Profitant alors du prémier moment de chaleur, toujours précieux dans les révolutions, il retourna contré Warwic.

Les Armées s'étant rencontrées dans la plaine de Barnet, entre Saint Alban & Londres, les plus sages Officiers de

l'Armée de Warwic étoient d'avis qu'on fe retranchât pour attendre le Prince de .1471. Galles qui n'étoit plus qu'à une journée; mais Warwic aiant toujours été le héros de tous les partis qu'il avoit embrassés. ne vouloit pas partager la victoire avec le Duc de Sommerset, qui commandoit l'Armée du Prince de Galles. D'ailleurs, ne consultant que sa fureur, il ne vovoit plus de péril. Aveuglé par le desir de la vengeance, il ne respiroit que le combat. Edouard s'avançoit dans le même dessein, mais avec plus d'ordre, & déjà très supérieur par le nombre. La bataille se donna le jour de Pâques. Après les prémières décharges, on se joignit, & l'on combattit corps à corps. Pendant trois heures l'avantage fut égal & la victoire incertaine. Le fort des batailles ne dépend pas toujours de la prudence. Le Soleil venant à donner for les devises que portoit la troupe commandée par Oxford, qui étoient des étoiles avec des rayons, on les prit pour des Soleils, qui étoient les devises d'Edouard : la mêlée favorisoit l'erreur. Cette méprise fit que les troupes d'Oxford furent chargées par celles de leur parti. Warwic se crovant trahi. & désespérant de la victoire, la fuite lui paroit honteuse & la vie odieuse; il se précipite en furieux au milieu des ennemis, porte & cherche par-tout la mort. Montaigu prend le même parti, les deux frères périssent accablés sous le nombre. B 7

Warwic étoit l'ame de son Armée, il 1471. tombe, & tout prend la fuire; ce n'est plus qu'un carnage sans défense: dixamille hommes restérent sur la place, & la victoire ne couta pas plus de quinzemens hommes à Edouard. Oxford & Sommerset se sauvérent: le prémier sur pris quelques jours après, & décapité.

Tandis qu'Edouard retournoit criomphe à Londres, la Reine Marguerice, la Comtesse de Warwie & le Prince de Galles aprirent le sort de Henri, la mort de Warwic & la défaite de leur parti. La Reine tomba dans le dernier accablement; ses jours n'avoient été en un enchaînement de malheurs; ils se rotracérent tous à son esprit; la vie lui étoit à charge; fon courage trop longtems 6prouvé, succomboit à tant de maux. Cependant elle ne se plaignoit point de ses difgraces; sa vertu condamnoit assez la fortune; le péril qui ne regardoit qu'elle, n'avoit jamais fait d'impression sur fon ame; mais depuis qu'elle avoit fonde toutes ses espérances sur le Prince de Galles, au moindre danger qui le menacoit, les sentimens d'une Mère tendre. l'emportoient sur l'héroisme. Elle se rerira dans le Monastère des Religieuses de Beaulieu, pour y cacher son fils. Le Duc de Sommerset, le Lord Beaufore. Jean Courtenay Comte de Devonshire, vinrent l'y trouver, & lui représentérent que son parti étoit encore assez fort pour se relever; qu'il ne se soutiendroit que

que par la présence du Prince de Galles. & que sans lui il se dissiperoit sans res- 1471. fource. Ils ne dissimulérent point qu'un Prince né pour règner, ne peut choisir

que le sceptre ou la mort.

La Reine cédant à la nécessité, se mit avec son fils à la tête du reste de son parti, & s'avança dans le Pays de Cornouailles & dans le Comté de Devons hire, qui se soumirent: elle se préparoit à passer jusqu'au Pays de Galies, pour y joindre le Comre de Pembroc frère utérin de Henri VI. lorsqu'elle aprit à Teukesbury qu'Edouard venott à la renconere. Elle prit le parti de se retrancher; mais Edouard étant arrivé en présence, le Duc de Glocester son frère, qui commandoit l'avant-garde, attaqua les retranchemens du Prince de Galles. Le Duc de Sommerset sortit pour le repoutser, mais n'étant pas foutenu il fut obligé de se replier. Il trouva Wenloc, qui n'avoit pas fait le moindre mouvement pour le suivre; il lui reprocha fa lacheté, & lui fendit la tête d'un coup de hache. Glocester pénétra dans les retranchemens, en poursuivant Sommerfet. Toute l'Armée d'Edouard profita de l'instant, & entra dans le camp de toutes parts. Le carnage fut affreux. Les plus braves de l'Armée du Prince de Galles se rangérent auprès de lui, & périrent les armes à la main. Trois-mille hommes restérent sur la place, le resta chercha son salut dans la fuite. Le Prince de

de Galles tomba entre les mains de Ri-1471. chard Craff, qui eut quelque envie de le fauver: mais Edouard aiant fait publice qu'il donneroit cent livres sterlings de pension à celui qui livreroit le Prince mort ou vif, l'avarice fit taire l'humanité. Craff crut sauver son honneur, en prenant parole d'Edouard qu'on n'attenteroit point sur la vie du Prince. La haine n'est pas plus généreuse que l'avarice. Edouard se fit amener le Prince de Galles. & lui demanda comment il avoit osé rentrer en Angleterre. Le jeune Prince répondit avec fermeté, que son Père, son Aieul & son Bisaieul, aiant été Rois d'Angleterre par le fang, par la vertu & par le choix des Peuples, il étoit venu se mettre en possession d'une Couronne qui ne pouvoit appartenir qu'à lui. Edouard irrité de cette réponse, souilla fa victoire par une action barbare. frappa au visage ce malheureux Prince. & dans l'instant Clarence, Glocester & Hastings se jettérent sur lui & le poignardérent. Glocester courut tout de suite à Londres, & plongea dans le sein de Henri le poignard teint du sang de fon fils. Ainsi périt Henri VI. Prince digne de compassion par ses malheurs que ses vertus pourroient faire mettre au nombre des Bienheureux, & peu distingué parmi les Rois.

Commines, Forestel, & la Lettre d'Eduard au Duc de Bourgogne, assurent que le Prince de Galles périt dans le

com-

combat; mais outre que la barbarie exercée sur le Père fait aisément croire celle dont on usa à l'égard du fils, je raporte sa mort sur le témoignage d'Habington. Auteur de la Vie d'Edouard, de Biondi. Historien des Guerres Civiles d'Angleterre, & d'un Manuscrit du tems. Tous trois s'accordent à dire que le Prince de Galles fut pris à la journée de Teukesbury, & tué ensuite de sang froid. Commines & Forestel n'ont écric que d'après la Lettre d'Edouard. Il est assez naturel de penser que le Prince de Galles aiant été tué presque sur le champ de bataille, Edouard, plus honteux que repentant de son action, aura tâché d'en couvrir l'horreur dans Lettre.

La Reine aiant été prife sur le champ de bataille, sut conduite à Londres & enfermée dans la Tour, d'où elle ne sortit que plusieurs années après par la

protection de Louis XI.

Le reste des malheureux échappés au massacre, se retira dans l'Abaïe de Teukesbury. Edouard s'y présenta, & les demanda tous. L'Abbé & les Religieux sortirent au-devant de lui, tenant en main le Saint Sacrement, & implorant la clémence du Vainqueur. Edouard jura qu'il pardonneroit aux prisonniers; mais toujours parjure & cruel, il sit trancher la tête au Duc de Sommerset & aux principaux prisonniers. Rien ne donne mieux l'idée du génie Anglois, que

147 L

- que la rapidité des révolutions. Edouard 1471. regagna en moins de trois semaines un Royaume qu'il avoit perdu en dix jours. Il n'ignoroit donc pas qu'en Angleterre un parti n'est pas détruit pour être vaincu: une étincelle y produit un incendie. Il avoit encore de l'inquiétude sur le Comte de Pembroc & sur le Bâtard de Falcombrige, qui ravageoient les environs de Londres. Il marcha contre ce dernier, le surprit dans Sandwich, & lui fit trancher la tête. Tandis qu'Edouard assuroit la tranquilité de la capitale, Vanghan, qu'il avoit détaché contre Pembroc, tomba dans une embuscade & y périt. Ce fuccès ne mettant pas Pembroc en état de résister à Edouard. il s'embarqua avec le jeune Comte de Richemont son neveu. Une tempete les jetta sur les côtes de Bretagne, où ils furent arrêtés. & restérent longtems prifonniers.

La révolution arrivée en Angleterre changeoit entièrement les intérêts de cette Couronne avec la France. Les Ambassadeurs que Louis XI. avoit envoyés auprès de Henri VI. avoient signé avec ce Prince une Trève de dix ans, & an Traité par lequel les Anglois devoient se déclarer sontre le Duc de Bourgogne, & fournir à la France un corps de dixmille archers, qu'on apelleit de Maijon, & qui passoient pour les meilleures troupes d'Angleterre. Le Duc de Guyenne étoit compris dans le Traité; tout passe

raif

roiffoit concourir à l'abaissement de la Maison de Bourgogne, & à mettre le Roi au-dessus de ses ennemis, lorsque ces projets s'évanouirent par la mort de Henri VI. Louis XI. craignoit qu'Edouard ne tournat ses armes contre lui. non seulement par ressentiment, mais encore pour occuper les Anglois, & les distraire de la guerre civile par une

guerre étrangère.

Le Roi ne doutant point que ses ennemis ne recommençassent seurs intrigues, en cherchant à séduire le Duc de Guyenne, engagea ce Prince à le venir joindre en Picardie, & le retint auprès de lui pendant le reste de la campagne. Il lui faisoit rendre tous les honneurs qui pouvoient le flater, & combloit de présens ceux qui avoient du crédit sur son esprit. Malicorne étoit alors le favori, c'est-à-dire, le mastre du Duc de Guyenne, le Roi le gagna, en lui donnant la Baronnie de Médoc.

Louis étant de retour à Paris, n'oublia rien pour plafre au Peuple; il se trouva à l'Hôtel de ville la veille de la Saint-Jean, & alluma le feu. Cette circonstance frivole en apparence, ne l'étoit pas à ses yeux. Il affectoit de se trouver dans les fêtes publiques, il avoit remarqué que le Peuple est plus sensible à cette familiarité de son Prince, qu'à des bienfaits dont les principes sont cachés, & dont les sujets jourssent presque fans s'en appercevoir; il n'ignoroit pas qu'on

qu'on avoit répandu dans Paris des chanfons contre lui & contre ses Ministres,
fur la trève qu'on venoit de conclure avec le Duc de Bourgogne, dans le tems
où l'on pouvoit pousser les conquêtes
plus loin. Ces plaisanteries peu respectueuses naissent plus de la légèreté que
de la malignité de la Nation; mais elles
ne laissoient pas de déplasre au Roi, parce qu'on lui reprochoit avec raison de
n'avoir pas su profiter de ses avantages.
En effet le caractère désiant de ce Prince, en lui faisant prévoir trop d'écueils,
l'empêchoit quelques de profiter des
circonstances.

Cependant le Duc de Bourgogne rompit la trève, sous prétexte qu'on ne lui rendoit pas les villes qu'on lui avoit promises. Le Roi ne trouva point d'autre moyen de le desarmer, que de lui remettre plusieurs petites places. On augmenta de part & d'autre le nombre des Conservateurs; mais les précautions qu'on prenoit pour assurer la foi des Traités. ne servoient qu'à faire voir qu'on y devoit peu compter. Indépendamment des guerres que le Roi étoit obligé de soutenir en son nom, il se trouvoit souvent engagé dans celles des autres Etats. Les troubles qui s'élevérent en Savoye, lui donnérent de nouveaux embarras.

Philippe Prince de Bresse, les Comtes de Romont & de Genève se plaignoient de la foiblesse du Duc Amédée leur frère, & de ce que la Duchesse Yolande leur

leur belle-fœur remettoit toute l'autorité à Miolans, à Bonnivard Evêque de Verceil, & a Doloy. Les trois Princes firent soulever les Peuples; le Duc & la Duchesse n'étant pas en état de leur résister, se retirérent dans le château de Montmélian. Ils y furent aussitôt assiégés & forcés de capituler. Le Duc fut conduit à Chambery, & la Duchesse se retira à Aspremont, d'où elle écrivit au Roi son frère pour lui demander du secours:

Louis donna ordre au Comte de Comminges Gouverneur du Dauphiné, d'assembler l'Arrière-ban, & les Francs-archers de la Province. Le commandement de cette Armée étoit destiné à Charles de Savoye, que le Roi avoit élevé auprès de lui; mais ce jeune Prince étant mort dans ce tems-là, le Comte de Comminges entra en Savoye, furprit le château d'Aspremont, délivra la Duchesse Yolande, & la conduisit à Grenoble, où elle fut reçue avec les mêmes honneurs qu'on avoit autrefois rendus au Roi étant Dauphin.

· Ce n'étoit pas affez pour le Roi d'avoir mis sa sœur en liberté, s'il ne lui rendoit l'autorité. Il engagea le Duc de Milan à signer une ligue avec elle, & y 13 Juillet. fit entrer le Roi de Naples, la République de Florence, les Ducs de Ferrare & de Modène, les Suisses & le Marquis de Montferrat. Crussol & Rufec de Balzac eurent ordre de se joindre au Comte

de Comminges, & d'affiéger Chambéry,
où le Comte de Romont & du Lau s'étoient jettés pendant que les Princes de
Savoye s'avancoient pour les fourenir.

Savoye s'avançoient pour les foutenir. L'Armée du Roi & celle des Princes de Savoye étoient déjà en présence; mais le Comte de Comminges avoit ordre d'éviter le combat, en attendant que le Roi envoyat du Chatel pour travailler à un Accord. Les Ambassadeurs des Cantons de Berne & de Fribourg arrivérent sur ces entrefaites, & firent un Traité provisionnel, par lequel la ville & le château de Chambéry feroient remis entre leurs mains, & gardés au nom du Duc & de la Duchesse de Savoye, jusqu'à ce qu'il en eût été autrement déciđé par du Chatel, qui arriva bientôt avec du Lude Bailli de Cotentin, & Ro-

de par du Chatei, qui arriva dientet avec du Lude Bailli de Cotentin, & Royer Bailli de Lyon. Ils conférérent avec les Ambassadeurs Suisses, & conclurent la paix entre le Duc, la Duchesse & les Princes de Savoye, aux conditions que toutes les places seroient remises entre les mains du Duc; que les Ambassadeurs nommeroient huit Chevaliers d'une probité reconnue, qui avec les denx Maréchaux de Savoye seroient de tous les Conseils; que les Princes de Savoye y auroient pareillement entrée, excepté lorsqu'il y seroit question de leurs affaires personnelles. A l'égard des articles qui restoient à règler, on s'en remit au jugement du Roi, afin qu'il en décidat

avec les Ambassadeurs, sans que l'espè-

ce

ce de Souveraineté qu'on lui déféroit à ... cet égard, pût tirer à conséquence en 1471. toute autre affaire.

Quoiqu'il ne se fit rien que de l'avis des Ambassadeurs & des principaux du Pays, le Duc & la Duchesse en marquérent peu de reconnoissance au Roi.

Pendant les troubles de Savoye on perdit en France le Prince le plus ami de la paix, Charles Comté d'Eu, dernier Prince de la Branche Royale d'Artois. Il descendoit de Robert Comte d'Artois, frère de Saint Louis. Il tâcha toujours par sa conduite d'effacer le souvenir de la révolte de son Bisaieul Robertill. Il avoit été fait prisonnier à la bataille d'Azincourt, & revint en France en 1438. Il avoit toutes les vertus solides, sans en affecter l'éclat; peu touché d'une fausse gloire, il pensoit que celle d'un Prince qui n'est pas né fur le trône, est d'en être l'appui; & trouva sa véritable gloire dans sa fidélité pour son Roi, & ses services pour l'Etat. Le Roi donna le Comté d'Eu au Connétable de St. Pol, à qui il l'avoit promis en le mariant avec Marie de Savoye, sœur de la Reine, sans avoir égard aux droits du Duc de Nevers, peveu & héritier du Comte d'Eu.

Le Pape Paul II. mourut vers ce Juillet. tems-là. Ce Pontife, malgré l'avarice qu'on lui a reprochée, eut soin de donner la subsistance aux Ecclésiastiques qui étoient dans l'indigence; il voulut que

le nombre des Cardinaux fût fixé à vingtquatre, & qu'on ne pût parvenir à cette .. J47 I. dignité avant l'âge de trente ans, après avoir enseigné le Droit ou la Théologie. François de la Rovère, de l'Ordre de St. François, lui aiant succédé sous le nom de Sixte IV. le Roi lui envoïa faire compliment. Ce Prince recherchoit l'amitié du nouveau Pontife, afin de l'empêcher de donner les dispenses qu'on sollicitoit pour le mariage du Duc de Guyenne avec Marie fille unique du Duc de Bourgogne. Il savoit que le Chancelier de Bretagne & l'Abbé de Begards \* avoient eu en passant à Orléans de secrettes conférences avec le Duc de Guyenne, & il ne pouvoit pas douter que ce mariage n'en fût le sujet.

En effet, ce Prince s'étant retiré en Guyenne, manda Lescun, & fit mettre ses places en état de désense. Le Duc de Bretagne fit en même tems donner avis au Duc de Bourgogne des dispositions du Duc de Guyenne. Le Roi fut instruit de cette intrigue par Olivier le Roux, qui en revenant d'Espagne, où il étoit allé traiter du mariage du Duc de Guyenne avec l'Infante Jeanne, passa à Mont-de-Marsan pour y voir le Comte de Foix. Le Roux, aiant été logé par hazard dans la chambre qu'avoit occupée Henri Millet Envoyé du Duc de Bretagne, y trouva plusieurs

\* Vincent de Ket-leau, depuis Evêque de Léon-

Lettres déchirées, dont il rassembla les Quoique le sens n'en fût 1471. morceaux. pas bien clair, il vit qu'il y étoit beaucoup parlé de Saint-Quentin, d'Amiens, d'alliances & d'intrigues secrettes. les envoya au Roi, & lui manda qu'Edouard avoit envoyé un Ambassadeur aux Ducs de Bourgogne & de Bretagne, pour les assurer qu'il étoit prêt de déclarer la guerre à la france, & qu'il comptoit tomber sur la Normandie & sur la Guyenne. Il ajoutoit que le Duc de Bourgogne avoit des intelligences à la Cour de France, & que le Roi devoit se, défier de ceux qui aprochoient le plus près de sa personne; qu'il y avoit eu de grandes conférences entre le Duc de, Guyenne, le Comte de Foix, Lescun. le Gouverneur de la Rochelle & plusieurs autres; que tous s'étoient donné leurs scellés; que cependant le Comte de Foix juroit qu'il n'avoit pas donné le sien, mais qu'il se plaignoit du Roi, & prétendoit qu'il étoit en état de lui nuire ou de lui rendre les plus grands services; que si le Comte de Foix n'étoit pas entré dans le complot, son discours prouvoit du moins qu'il y en avoit un.

Avant que le Roi ent reçu la Lettre d'Olivier le Roux, il avoit déjà des soupcons contre son frère; & pour s'en éclaircir, il avoit envoyé du Bouchage en 10. Août. Guyenne, avec ordre de voir Beauveau Evêque d'Angers, qui étoit auprès de Monsieur, de se concerter ensemble, & Tome II.

de savoir si l'on avoit envoyé à Rome 1471. l'Evêque de Montauban pour solliciter les discenses dont on a parlé. Du Bouchage étoit chargé de déclarer les soupcons du Roi au Duc de Guyenne, & de lui dire que pour les faire cesser, il n'avolt qu'à protester hautement qu'il ne prétendoit ni demander les dispenses, nis'en servir; qu'il renonçoit à toute alliance avec le Duc de Bourgogne ennemi déclaré de la France; & qu'à cette condition le Roi étoit prêt à renouveller avec son frère rous les sermens du'il avoit faits sur la Croix de St. Lo. paroit que cette Croix de St. Lo étoit alors le dernier sceau du serment. & fouvent l'occasion du parjure.

A peine du Bouchage étoit-il parti de Tours, que Guyot de Chesnay y arriva de la part du Duc de Guyenne & de Lescur pour proposer le marlage du Duc avec Mademosselle de Foix. Le Roi écrivit à du Bouchage qu'il ne vouloit pas plus consent à de Bourgogne, & qu'il ne manquat pas de s'y opposer ouvertement; que Monsieur devoit tout espesier, même de partager l'Autorité Royas le, s'il se marioit au gre du Roi, & qu'il renonçat absolument aux alliances qu'on

lui proposoit.

Louis n'eut pas plutôt fait partir cette Lettre, qu'il reçue celle d'Olivier le Roux, dont je viens de parler. Ses inquiécudes redoubloient à chaque instant,

& il écrivoit continuellement à du Bouchage fur tous les avis qu'il recevoit. Les soupçons du Roi n'écoient que trop fondés. Monfieur avoit donné son blancseing pour traiter de son mariage avec Marie de Bourgogne; celui qu'il faisois proposer avec Mademoiselle de Foix. n'étoit que pour écarter les soupçons. Il n'avoit jamais abandonné le dessein d'épouser Marie de Bourgogne; & pour presser le Duc Charles de conclure, il lui fit dire que le Roi lui proposoit sa fille, Anne de France, avec le Rouergue, l'Angoumois, le Poitou & le Limousin, plusieurs autres Terres, cinqcens Lances, & la Lieutenance-Générale. du Royaume. Le Duc de Guyenne pouvoit exagérer les offres du Roi; mais il est certain que Louis XI. ne redoutoit rien tant que le mariage de son frère avec l'Héritière de Bourgogne.

La plus grande partie de cette année fe passa en négociations: le Roi sit dire au Duc de Bourgogne, qu'il desiroit sincèrement de vivre en bonne intelligence avec lùi; que la tranquilité de l'Europe dépendoit de leur union, & qu'il voyoit à regret qu'on cherchoit à semer la division entre eux. Le Duc sit réponse au Roi, que pour établir la paix il falloit qu'il commençat par lui restituer les places qu'il lui retenoit; qu'il prouveroit par-la qu'il desiroit véritablement

son amirié.

Le Roi comprit aisément que tout se C 2 dispo1471.

disposoit à la guerre, & qu'il y avoit une ligue formée contre lui. Le Duc de Bretagne avoit défendu qu'il sortit de tes ports aucun navire sans escorte : le Comte de Foix se plaignoit du Roi, cherchoit à aigrir les esprits contre le Gouvernement, & la Noblesse de Rouergue paroissoit mal intentionnée. Louis ne négligeoit pas les avis qu'il recevoit de toutes parts, il donna des ordres secrets pour tenir les troupes en état, sans les faire sortir de leurs quartiers. Il envoya Compain Conseiller au Parlement . & Raguier un des Sécrétaires, pour empêcher Sixte IV. de donner les dispenles que le Duc de Guyenne sollicitoit. Ils représentérent au Pape que le degré de parenté étoit trop proche, & l'informérent de ce qui s'étoit passé au sujet de l'appanage de Monsieur, qui montoit à plus de soixante-mille livres, quoiqu'il fût fixé par les Loix à douze-mille; que Monsieur s'étoit engagé par serment à renoncer à l'alliance de Bourgogne; & que de plus il avoit envoyé le Comte de Boulogne épouser en son nom Jeanne fille du Roi de Castille; que la cérémonie en avoit été faite, & qu'on ne pouvoit rompre de pareils engagemens sans se mettre dans la nécessité de faire une guerre injuste. Le Roi prioit le Pape d'annuller par une Bulle expresse les dispenses qu'il pourroit avoir données; ou si elles ne l'étoient pas encore, de lui envoyer une promesse de ne les jamais accoraccorder. En reconnoissance de ce service, Louis s'engageoit à ne jamais per- 1471. mettre le rétablissement de la Pragmatique, & offroit d'en donner wutes les suretés que Sa Sainteté pourroit exiger. Le Roi demandoit en même tems un Chapeau de Cardinal pour Charles de Bourbon, Archevêque de Lyon.

Le Duc de Bourgogne ne gardant plus de ménagemens, avoit déjà donné ses pouvoirs à l'Evêque de Tournay, à Artus de Boarbon, & à Carondelet, pour faire avec lean de Lucéna Ambassadeur de Ferdinand & d'Isabelle Roi & Reine de Sicile. Prince & Princesse de Castille, une ligue offensive & défensive con- 1. Nov.

tre le Roi.

Le Roi d'Arragon, Père de Ferdinand, qui avoit signé avec Louis XI, un Traité de neutralité dans les guerres entre la France & les Etats de Bourgogne, s'engagea par celui-ci à fe déclarer pour le Duc de Bourgogne contre la France. On ne peut assez s'étonner du peu de foi qui règnoit alors entre les Princes.

Le Duc de Bourgogne aiant conclucette ligue, donna une Déclaration, por- 12. Nov. tant que tous ses Pays étoient exemts de vassalité envers la Couronne de France, attendu l'infraction faite par le Roi au Traité de Péronne; & défendit à tous ses sujets de relever aucun apel en la

Cour de Parlement.

Le Roi ignoroit, suivant toutes les 17. Nov. apparences, la ligue & la déclaration du Duc.

Duc, qui ne fut publice que le 25. Janvier de l'année suivante; car il donna 1471. ordre à la Tremouille & à Doriole, qui étoient auprès du Duc de Bourgogne, de conclure le Traité commencé avec Ferry de Clugny, par lequel ces Princes étoient convenus de s'assister mutuellement envers & contre tous. Par ce Traité le Duc abandonnoit les Ducs de Guyenne & de Bretagne; le Dauphin devoit épouser la fille du Duc, de Bourgogne; & au cas que ce mariage ne se fît pas, le Duc promettoit de ne la jamais donner au Duc de Guyenne. Le Roi s'engageoit pareillement à ne jamais lui donner la sienne, movennant quoi on rendroit au Duc, Amiens, Saint-Quentin, Roye, Montdidier, & tout ce qui avoit été pris pendant les dernières guerres. Ces Princes devoient prendre l'Ordre de Chevalerie l'un de l'autre; & il étoit dit que ce Traité n'étoit pas seulement de paix, mais d'amitié, de considération spéciale, & de fraternité.

Rien n'étoit plus fage qu'un tel projet; mais la confiance qui est l'ame des Traités, ne pouvoit s'établir entre deux Princes qui se faisoient la guerre, plutôt par haine que par raison d'Etat. Le Duc vou-loit avoir les places avant de remettre les Lettres de sureté que le Roi exigeoit, & Louis prétendoit qu'on commençat par donner les Lettres. C'étoit pour trouver quelqu'accommodement que le Duc de Bourgogne conférois avec la Tre-

mouil-

mouille & Doriole sur les moyens d'affermir la paix dans le tems même qu'il venoit de conclure un Traité directement contraire à celui qui se négocioit.

1471.

On proposa de part & d'autre plusieurs voies de conciliation, sans convenir d'aucune: le Roi pressoit ses Ambassadeurs de conclure, mais le Duc faisoit toujours nastre quelque difficulté, & rien

n'avançoit.

Pendant qu'on amusoit les Ambassadeurs, toutes les affaires du Roi étojent suspendues, & celles de Catalogne alloient fort mal. Jean de Lorraine avoit fuccédé au Duc de Calabre dans le commandement des troupes qui faisoient la guerre au nom de René Roi de Sicile; mais elles n'avoient pas dans leur nonveau Général la même confiance que dans son prédécesseur. Jean de Lorraine se tint toujours sur la défensive, & s'apliqua uniquement à conserver Barcelone où il s'enferma. Le Roi d'Arragon maître de la campagne le fut bientôt de Gironne, & la perte de cette ville entraîna celle de plusieurs autres où le Roi d'Arragon mit des garnisons, qui faisant des courses jusques sous les remparts de Barcelone, la tenoient comme bloquée. Joan de Lorraine fit tenter une sortie par Guerri: mais celui-ci fut repoussé par Alphonse Bâtard d'Arragon, & se sauva dans la tour de Fabrègue où il fut assiégé. Dom Denis de Portugal étant sorti à la tête de six-vingts Mastres, & de quatre-mille hommes d'Infanterie pour 1471. dégager Guerri, Alphonse d'Arragon vint à sa rencontre, & l'attaqua avec tant de vigueur, qu'il le battit & le poursuivit jusqu'aux portes de Barcelone.

On ne doutoit point que le Roi d'Arragon ne profitât de ses avantages pour entrer dans le Roussillon. Le Roi aiant besoin d'un homme expérimenté dans cette Province, & voulant employer ailleurs Tanneguy du Chatel, qui en étoit Gouverneur, permit à du Lau, qui étoit rentré en grace, de traiter de ce Gouvernement moyennant vingt-quatre mille écus. Ce fut par-là que s'introdui-

sit la vénalité des Charges.

Les inquiétudes que les affaires de Roussillon donnoient au Roi, étoient encore augmentées par celle que lui caufoit son frère. L'espérance d'épouser Marie de Bourgogne remplissoit la tête du Duc de Guyenne de mille projets vastes: plus l'esprit est foible, plus il imagine de chimères. Ceux qui aprochoient le Duc, le connoissoient trop pour lui donner des conseils qu'il étoit incapable de suivre, & ne songeoient qu'à le flater pour se l'asservir. Sa faveur étoit alors partagée entre Odet Daidie Seigneur de Lescun, son Ministre, & Collette de Jambes \* Dame de Monto.

<sup>\*</sup> Elle étoit veuve de Louis d'Amboile, Vicomte de Touars. Le Duc de Guyenne en eut deux filles.

Toreau, sa Masteresse. Malicorne, jaloux de Lescun, s'étoit joint à la cabale des femmes, qui l'emportoit souvent; & le poison étoit assez communément le moven qu'on employoit de part & d'autre contre ses concurrens.

Si la Maison du Duc de Guyenne eût été plus unie, elle n'en auroit été que plus à craindre pour la tranquilité de l'Etat. Ce Prince étoit toujours prêt à se joindre aux Mécontens, qui étoient

en grand nombre.

Le Comte de Foix se plaignoit que le Roi lui eut refusé la tutelle des enfans du Prince de Vianne, pour la donner à Magdeleine de France leur Mère. La Duchesse de Savoye oubliant les obligations qu'elle avoit au Roi, s'étoit liguée avec le Duc de Guyenne, & tâchoit d'engager dans son parti le Duc de Milan, son beau-frère. Le Duc de Bretagne & le Roi d'Arragon pouvoient former une ligue redoutable; & l'on difoit que le Duc de Bourgogne seroit incessamment en Guyenne. Il suffisoit d'ailleurs d'être mal auprès du Roi, pour être accueilli de son frère. Le Comte d'Armagnac se réfugia auprès de lui, & fur rétabli dans ses biens. Charles d'Albret, connu sous le nom de Cadet d'Albret ou de St. Basile, comptant sur la même protection, vouloit s'emparer des biens d'Alain d'Albret son neveu, ainé de la Maison, qui aiant été élevé auprès du Roi, avoit par-la un titre pour dés -

plaîre au Duc de Guyenne. Alain, afiaride prévenir les murmures de son Oncle, alla rendre son hommage au Duc de Guyenne. Le Duc le pressa ensuite de demeurer auprès de lui; mais Alain répondit qu'il ne seroit pas digne de ses bontés, s'il oublioit celles qu'il avoit

éprouvées de la part du Roi. Sur ces entrefaites on aprit à la Cour.

que le Duc de Guyenne étoit dangereufement malade, & que la Dame, de
Montsoreau avoit été empoisonnée par
Erère Jean Fauve Deversois, Abbé de

24. Déc. St. Jean d'Angely. Ce Moine lui avoit
donné le poison dans une pêche, & l'on
soupçonnoit que c'étoit un coup de lacabale de Lescun. Il falloit que la Dame de Montsoreau n'eût pas le moindre
soupçon contre l'Abbé d'Angely, car
elle le nomma un de ses Exécuteurs testamentaires.

La mort de la Dame de Montsoreau donna au Duc de Guyenne beaucoup de Pâques le crainte pour lui-même : mais quoique sa maladie augmentât tous les jours, il sem-29 Mars. bloit vouloir se dissimuler son état par . le nombre de ses projets: il envoya Suplainville, Vice-Amiral de Guyenne, & Henri Malet Bailli de Montfort, pour presser le Duc de Bourgogne de conclure: leurs instructions rapellent tous les prétendus sujets de plaintes de Monsieur contre le Roi. Il dit qu'on ne cherche qu'à le dépouiller de la Guyenne; que le Roi est prêt d'y entrer à la tête d'une Ar•

'Armée, & que cependant it le fait tenter par les offres les plus avantageuses, 1472. qui sont celles qu'on a déjà vues; mais qu'il ne veut rien écouter, & qu'il préfere son mariage avec Marie de Bourgogne à tous les partis qu'on pourroit

lui proposer.

Le Roi étant instruit de tout ce qui se passoit dans la Maison de son frère, envova au Duc de Bourgogne la Tremouille, Doriole & Olivier le Roux avec de nouvelles instructions, qui portoient que pour trancher toutes difficultés, il étoit bon de s'en rapporter à la décision de six arbitres; qu'il nommeroit le Connétable, l'Evêque de Langres & le Préfident Boullanger pour les siens; que le Duc choisiroit les trois autres; & que s'ils ne s'accordoient pas, on prendroit pour furarbitre le Cardinal Bessarion Légar en France, ou tel autre dont les six arbitres conviendroient. Le Duc, au-lieu de se porter à un accommodement, perfistoit à demander la restitution des villes qu'on lui avoit prises: le Roi prétendoit les avoir à juste titre, & que c'étoit beaucoup que de mettre en arbitrage un droit certain : au surplus il offroit de prolonger la trève nour trois mois; fans y comprendre les Dacs de Guvenne & de Bretagne, ou du moins sans qu'il en fût fait un article par écrit. Le Due de Bourgogne consentit à la pro- 22. Mans longation de la trève jusqu'au 15. de Juin; mais il voulut que les Ducs de

Gu-

Guyenne, de Bretagne & de Calabre y

72. fûssent compris nommément.

Pendant que le Roi faisoit négocier avec le Duc de Bourgogne, il mettoit; ses Provinces en état de défense: il avoit envoyé en Normandie un Héraut d'armes déclarer au Duc de Bretagne qu'il étoit surpris des préparatifs de guerre qu'il lui voyoit faire; qu'il ne croyoit pas que le Duc voulût manquer à sa parole; mais que si cela arrivoit, il féroit voir à tous les Princes Chrétiens, qui avoit tort ou raison. Le Duc fit réponse; "Qu'il n'avoit jamais " donné sujet de le soupçonner de man-, quer à sa parole; qu'il s'étoit toujours 2, fié à celle du Roi, & que lui & ses ,, sujets ne s'en trouvoient pas mieux; 3, qu'il traitoit également bien les Fran-,, çois & ses Sujets, au-lieu que les Bre-3, tons éprouvoient toutes fortes de y vexations de la part du Roi; que leurs inarchandises étoient surchargées d'impôts; qu'on les rumoit par des confiscations; qu'on enlevoit leurs navires; 2, qu'on les insultoit jusques dans leurs ports; que le Roi avoit voulu engager », les Ecossois à faire une descente en ", Bretagne, & avoit promis de livrer , ce Duché au Roi d'Ecosse. A l'égard ", des préparatifs de guerre dont le Roi ,, se plaignoit, que la trève étant prête ,, d'expirer, le Duc croyoit devoir se , mettre en état de défense; qu'il ne faisoit en cela rien de contraire aux , Trai-

"Traités, & que si l'on en venoit aux. " voies de fait, il sauroit défendre son 1472. "honneur, ainsi que tout Prince est o-

" bligé de le faire."

Le Duc de Bretagne aiant donné cette déclaration aux Hérauts, chargea Nicolas de Kermeno & Souplainville, que le Duc de Guyenne lui avoit envoyés, d'en aller rendre compte au Duc de Bourgogne, & de lui dire que le Duc de Guyenne lui avoit envoyé deux scellés, par l'un desquels ce Prince s'engageoit à faire rendre au Duc de Bourgogne Amiens, Roye, Montdidier, Saint-Quentin, & tout ce qu'on lui retenoit au préjudice du Traité de Péronne: par l'autre il promettoit de ratifier tout ce qui seroit règlé dans le Traité d'alliance perpétuelle qu'il desiroit faire avec le Duc de Bourgogne, pourvu qu'il exécutat sa promesse au sujet du mariage de sa fille, & qu'à cette condition le Duc de Guyenne alloit faire marcher ses Archers & son Arrière-ban. Il paroit par cette instruction, que le Duc de Bretagne avoit déjà fait dire au Duc de Bourgogne à peu près les mêmes choses: il ajoute dans celle-ci, qu'il fait solliciter Edouard de lui envoyer fix-mille Archers, & il prie le Duc de Bourgogne de joindre ses instances aux siennes.

Louis XI. aprit bientôt par un Espion qu'il avoit en Bretagne, que le Duc mettoit ses Armées de terre & de mer en état, & que ses vaisseaux étolent

C 7

prêts

prêts à sortir des ports de Brest & de St. Malo. Les plaintes du Duc de Bretagne au sujet de la promesse qu'il supposoit que le Roi avoit faite à celui d'Ecosse de le mettre en possession de la Bretagne, n'étoient fondées que sur une commission donnée à Concressault. pour presser le Roi d'Ecosse de mettre en mer le plus grand nombre de vaisseaux qu'il pourroit, & de tirer des troupes de Dannemarc: il n'y est point parlé du Duc de Bretagne, mais il y a apparence que Louis avoit des desseins qui pouvoient regarder ce Prince.

Tandis que Louis se préparoit à la guerre, il ordonnoit des prières pour la paix. Comme il avoit une dévotion particulière à la Vierge, il voulut que tous les jours à midi on récitat trois fois la Salutation Angélique, un genou en ter-On rapporte au même tems l'usage de réciter l'Ave Maria après l'Exorde des Sermons. Ce Prince, toujours inquiet & agité, faisoit des vœux pour la paix, levoit des troupes, négocioit, assembloit son Armée, cherchoit à desarmer ses ennemis, se tenoit prêt à les combattre.

Guillaume Chartier, Evêque de Paris, mourut dans ce tems-là. Ce Prélat avoit toutes les vertus de son état: chéri des Pauvres qu'il soulageoit, aimé du Peuple qu'il édifioit, il auroit du se renfermer dans son Eglise, au-lieu qu'il voulut quelquefois se meler d'affaires Dour

pour lesquelles il n'avoit ni les lumières ni les talens nécessaires. Son zèle aveugle l'emportoit au-delà de ses devoits. Lorsque les Princes ligués étoient devant Paris, il avoit voulu les y recevoir pendant l'absence du Roi. Ses vues tendoient à la paix, mais il auroit perdu le. Royaume, si l'on eut suivi ses consess. Louis XI. en conserva toujours du refsentiment; & sitôt qu'il aprit la mort de l'Evèque, il envoya au Prévôt des Marchands des Lettres portant les sujets des plaintes qu'il avoit eues contre ce Prélat, & voulut qu'on les mit dans son

épitaphe.

Le Duc de Guyenne commençoit à se défier de ceux qui l'aprochoient. Les Princes ne font pas affez heureux pour avoir des amis. & dans leurs derniers momens ils ne trouvent pas toujours de l'obéissance. Le Duc aiant exigé de ses gendarmes un nouveau serment de fidélité, plusieurs refusérent de le faire. Ses Officiers & fes partifans le voyant s'affoiblir de jour en jour, l'abandonnoient, tournoient leurs vues du côté du Roi. & cherchoient à regagner ses bonnes graces. D'Archiac rendit une place qu'il tenoit pour le Duc de Guyenne: le Roi ne lui en sur pas beaucoup de gré, parce qu'il avoit compté punir d'Archiac, qui l'aiant quité par ingratitude, ne revenoit que par nécessité. Il écrivit à du Chatel de ne point attaquer de places, puisqu'il faudroic peut être les renrendre, an-lieu qu'on les auroit toutes,

1472. si la paix se faisoit. Peu de tems après,
le Roi voyant qu'il n'y avoit aucun fond
à faire sur les propositions du Duc de
Bourgogne, manda à du Chatel & à
Grussol, qu'il aprouvoit l'entreprise qu'ils
lui proposoient sur la Rochelle, & que
si elle réussission, il s'y rendroit aussitot.

mort du Duc de Guyenne. Ce Prince reconnoit par son testament le Roi pour son Héritier, le fait son principal Exécuteur, lui demande pardon, & lui pardonne réciproquement: il le prie de payer ses dettes, & de récompenser ses dettes, il nomme pour Exécuteurs de son testament, après le Roi, Artus de Montauban Archevêque de Bordeaux, Roland de Cosic son Confesseur, Mechineau son prémier Chapelain, Lescun, Malicorne, Roger de Grammont & Lénoncourt.

On prétendit que le Duc de Guyenne étoit mort empoisonné. Soit que Lescun voulût écarter les soupçons qu'on pouvoit avoir contre lui, soit par la douleur d'avoir perdu son Mastre, ou plutôt sa fortune, il arrêta l'Abbé de St. Jean d'Angely & Henri la Roche Officier de la bouche de ce Prince, tous deux accusés d'être complices de sa mort. Lescun condussit l'un & l'autre en Bretagne pour les faire bruler, & eut l'insolence de répandre que ce crime avoit été fait par ordre du Roi.

Ő٢

Le Duc de Bourgogne publia à ce sujet le Manifeste le plus affreux. Il avan- 1472. ca que le Roi avoir en 1470 corrompu 22. Juig. Baudouin Bâtard de Bourgogne, Jean d'Arson & Chassa pour l'empoisonner; qu'il venoit enfin de faire mourir le Duc de Guyenne par poison, maléfices & sortiléges; que le Roi étoit coupable de crime de lèze-majesté envers la Couronne. les Princes & la République; qu'il étoit parricide, hérétique, idolâtre; & que tous les Princes devoient s'unir contre

Le Roi ne répondit pas à ces invectives par une apologie indigne de la Majesté, il demeura longtems dans le silence; mais comme ce silence même pouvoit être pris pour un aveu tacite, il nomma des Commissaires pour travailier au procès de l'Abbé de St. Jean & de la Roche, avec ceux que le Duc de Bretagne nommeroit. Les Commissaires du Roi étoient Hélie de Bourdoille Archevêque de Tours, l'Evêque de Lombez, Jean de Popaincourt Président du Parlement, Bernard Lauret Président de Toulouse, Pierre Gruel Président de Grenoble, & Roland de Cosic Breton d'origine, Confesseur du feu Duc de Guyenne, & qui, en qualité d'Inquisiteur de la Foi, avoit instruit le procès des coupables pendant qu'ils étoient dans les prisons de Bordeaux.

Le Roi fit partir ces Commissaires avec des Lettres adressées au Duc de Breta-

gne, au Chancelier Chauvin & à Lescun. Il y déclaroit que tous les Princes devoient desirer qu'un crime aussi détestable fût prouvé, & que les coupables fûlsent punis; qu'il étoit de l'intérêt général que tous les complices & adhérens fussent connus; qu'il pourroit reclamer comme ses Justiciables l'Abbé de St. Jean & la Roche, qui étoient nés ses sujets. & avoient commis le crime en France; que néanmoins il consentoit que leur procès fût fait à Nantes; que de plus il demandoit que le Duc de Bretagne nommât de sa part des Commissaires pour travailler avec ceux qu'il envoyoit. Indépendamment de cette instruction, les Commissaires du Roi en avoient une particulière, par laquelle il leur étoit spécialement recommandé de ne rien faire qu'en présence de Roland de Cosic Inquisiteur de la Foi, qui ne pouvoit pas être suspect, aiant assisté le Duc de Guvenne à la mort, & s'étant retiré ensuite

en Bretagne.

Le Roi vouloit que tout se sit avec éclat, que Jean de Chaissaignes Président de Bordeaux qui avoit commencé le procès, & le Vicaire de l'Archevêque, sus serves en leur demandat si le Roi avoit eu connoissance du crime, ou s'ils avoient été induits à l'accuser: & qu'on écrivit sidèlement leurs réponses. Les Commissaires menérent avec eux deux Notaires Apostoliques; un d'eux devoit

être

etre porteur des originaux, & les rendre à l'Archevêque de Tours en présence du 1472. Duc, à qui l'Archevêque les remettroit ensuite. Les Commissaires avoient ordre de ne lire leurs instructions au Duc qu'en plein Conseil; & les Notaires devoient prendre acte de ce que le Duc répondroit, & charger leur procès verbal du refus ou du retardement qu'il feroit de faire travailler au procès.

Les précautions que le Roi prit, n'ont pas empêché que la calomnie n'air prévalu, & qu'on n'air ajouté foi à Brantôme \* qui écriveir longrems après. ,, Il

on dit avoit apris d'un vieux Chanoine, que personne ne s'étoit apperçu que

, Louis XI. eût fait mourir son frère; mais qu'un jour faisant ses prières à

Clery, son Fou l'entendit qui demandoit pardon de la mort de son frère,

, qu'il avoit fait empoisonner par ce

méchant Abbé d'Angely."

On ne peut trop s'étonner de l'espèce de témoin dont Brantôme s'appuye; mais de tout tems la malignité des hommes

Brantôme étoit un Ectivain peu exact, qui ramassioir sans choix, sans examen & sans discussion
tout ce qu'il entendoit dire. Le desir de savoir &
d'écrire des anecdotes, suppose communément la
crédulités sa prétendue naïveté lui gagne la confiance de quelques lecteurs; car on prend souvent pour naif, ce qui n'est que l'estet de la vétusté du langage. D'ailleurs on ne fair pas asses
d'attention, que la naïveté prouve plutôt la sincérité de l'Ecrivain, que la vérité des faits qu'il
tapposte.

mes a supléé à l'autorité qui manque aux satyriques. Il n'est pas vrai qu'on n'est pas soupçonné Louis XI. de la mort du Duc de Guyenne, puisque le Duc de Bourgogne l'en accusa par un Maniseste. Claude Seissel, ennemi déclaré de Louis XI. se contente de dire: Plusieurs y a qui disent, ce que toutesois je n'affirme pas, que Louis XI. sut cause de faire mourir son frère par poison: mais bient est chose certaine, qu'il n'eut jamais siance en iui tant qu'il véquit, & ne sut pas déplatsant de sa mort.

Quoique la commission dont je viens de parler n'ait été nommée que dix-huit mois après la mort du Duc de Guyenne (le 22. Novembre 1473) j'ai cru devoir rapporter tout de suite ici ce qui concerne cette affaire \*. Il paroit par ce qu'on vient

Une Chronique manuscrite de ce tems-là porte, que Leseun étant arrivé en Bretagne présenta les coupables au Duc, & lui tint ce discours. En vengeance de Mr. le Duc de Guyénne, & de vous Monsiéur non Maltre qui avez perdu votre très-cher & meil: leur ami, & ausi pour ce que vous & lui étiez mes Mattres droituriers; je vous amène les meurtriers de leur Maltre & Seigneur, pour être punis comme on doit faire à telles gens, pour donner exemple à toutes gens usans de fausset, lequel Duc trépassé étoit indigne de celui méfait & martyre, & requiert & peut requérir son ame à Dieu que justice en soit faite; si prie à Dieu qu'il lui doint grace d'ouvrir ses yeux à voir ce que j'ai fait à mon pouvoir touchant sa vengeance. Alors le Duc répondit : Ils auront le loyer qu'ils ont mérité, & voudrois que je tensse ausi-bien entre mes mains ceux qui leur ont fait faire, que j'ai ceux ici ; car je ne les laisserois point aller sans plei. ger , & croi qu'il n'y a homme en Chrétienté qui

vient de voir, que le Duc de Guyenne fut empoisonné, que l'Abbé de St. Jean. 1472. d'Angely fut l'auteur du crime, & que la Roche fut son complice: on ne voit pas aussi clairement ceux qui conseillérent ce forfait. Le Roi fut délivré parla mort de son frère de beaucoup de cabales & d'inquiétudes, mais ce n'est pas assez pour le soupçonner d'y avoir eu part. Ses ennemis avoient les coupables entre leurs mains; ils n'auroient pas manqué de rendre leurs dépositions publiques, si elles eussent chargé ce Prince. L'Abbé de St. Jean étoit accusé d'avoir empoisonné la Dame de Montsoreau, & l'on soupçonnoit que c'étoit à l'instigation de Lescun, ennemi & jaloux du crédit de cette femme : mais Lescun p'avoit aucune raison d'en vouloir à la vie d'un Prince auprès de qui il restout sans concurrens. Il est assez vraisemblable que le Duc fut empoisonné sans dessein formé, & parce qu'on ne prévoyoit pas qu'il mangeroit, comme il le fit, la moitié de la pêche empoisonnée qui fut

les sest pleiger: Et lors commanda qu'ils sassent mès en prison & bien gardes, & sait mis l'Abbé en une maison nommée la Masse, en la ville de Nantes, qui étois gardée par Bertrand de M. silac; & la Roche sus conduit au Boustay. Long-tems après l'Ababé voyant le péché qu'il avoit sait se désepéra, se pendit & stangla dans la chambre en il étoit en aussi au la chambre en il étoit en l'action de la chambre en il étoit en l'action de la chambre en l prison. Pour l'Écuyer, je ne seais co qu'il devint; mais tant y fut, qu'il fut seu par la plapart des Royaumes Chrétiens la fumée de l'empeisonnement du Duc de Guyenne,

présentée à sa Mastresse. Si Lescun avoit donné ordre à l'Abbé d'empoisonner la Dame de Montsoreau, comment osoitil le faire arrêter, & ne craignoit-il pas qu'il l'accusat? Pout être que l'Abbe fit le prémier crime pour plaîre à Lescun. dans la cabale de qui il étoit entré. & fans en avoir reçu d'ordre formel: peutêtre aussi que Lescop ne le fit arrêter que pour écarter tout soupçon de complicité, & qu'il travailloit secrettement à lui sauver la vie, ou du moins à l'empêcher de parler. En effet, il est assez fingulier qu'après l'éclat de cette affaire. l'Abbé air été plus de deux ans en prison, sans que son crime fût éclairci, & qu'on n'ait plus entendu parler de son complice. On prétendoit que le Duc de Bretagne avoit fait étrangler l'Abbé d'Angely, de peur qu'il n'accusat le Roi avec qui il venoit de se réconcilier: peut-être aussi que le Roi aiant pardonné à Lescun, ne voulut pas qu'on pousfât plus loin une affaire où celui-ci pouvoit être impliqué. Il reste toujours une obscurité, qui en laissant voir le crime. empêche d'en découyrir les auteurs.

Cependant Simon de Quingey vint de la part du Duc de Bourgogne, pour être présent au serment que le Roi devoit faire d'observer le dernier Traité; mais comme il lui étoit desavantageux, & que la mort du Duc de Guyenne changeoit la face des affaires, il refusa

de le ratifier.

Plus

Plus on étale les grandes maximes, plus on est prêt à les violer. Le Roi & le Duc ne cessoient de répéter celle du Roi Jean, Si la foi étoit bannie du Monde, elle devroit se trouver dans le cœur des Princes; & l'un & l'autre ne cherchoient qu'à se tromper. Le Roi n'avoit pensé qu'à détacher le Duc de Bourgogne de celui de Guyenne, & le Duc de Bourgogne n'avoit d'autre dessein que de retirer les villes d'Amiens & de Saint-Quentin. Quingey avoit ordre de passer en Bretagne, & d'assurer le Duc qu'il ne s'étonnât pas d'une trève qui n'étoit eu'une feinte.

Le Due de Bourgogne voyant que le Roi refusoit de ratifier le Traité, se mit en campagne à la tête d'une nombreuse Armée, & vint se camper à Halbuterne,

entre Arras & Bapaume.

Le Roi commença par se saisir de la Guyenne. Les Officiers de son frère n'aiant point de meilleur parti à prendre, cherchoient à rentrer en grace; les uns vinrent s'offrir, les autres se vendirent, tous ensin suivirent la fortune. Le Roi ne perdit pas un tems précieux par une sévérité déplacée, & s'attacha par des bienfaits ceux qu'il auroit punis en toute autre circonstance. Il en usa ainsi à l'égard des villes, il consirma leurs privilèges, & sit donner des Lettres d'abolition à tous ceux qui avoient suivi le parti du Duc de Guyenne. Il réunit à la Couronne la ville de Bayon-

1472.

ne, à la prière des habitans; rétablit à Bordeaux le Parlement, qu'il avoit transféré à Poitiers; pardonna aux villes de Pézénas & de Montignac, qui s'étoient révoltées; & rétablit la tranquilité dans

le Royaume.

Le Duc de Bourgogne aiant passé la Somme, se présenta devant Nesle. Le Petit-Picard s'y défendit d'abord avec beaucoup de valeur; mais voyant qu'il ne pouvoit pas fauver la place, il capitula, & sortit avec la Dame de Nesse pour règler les articles; il rentra ensuite dans la ville, pour faire quiter aux Francsarchers leurs habits d'ordonnance, suivant la capitulation; mais les affiégeans y étant entrés en même tems, firent main-basse sur tout ce qu'ils rencontrérent; on égorgea sans pitié ceux qui s'étoient réfugiés dans les Eglises; le Commandant fue pendu, & on coupa le poing à tous ceux à qui on laissa la vie: Le Duc, altéré de sang à mesure qu'il le répandoit, fit mettre le feu à la ville, & la vit bruler avec une tranquilité barbare, en disant, Tel fruit porte l'arbre de la guerre. Ceux qui voulurent excuser le Duc, dirent que les habitans de Nesse avoient tué le Héraut qui les fommoit, & qu'ils avoient tiré sur les affiégeans pendant la capitulation. Princes trouvent toujours des ames assez viles pour excuser leurs fureurs.

Le Duc marcha tout de suite à Roye, & l'emporta en deux jours. Le Conneta-

ble

fon

ble craignant que l'épouvante ne se communiquat à toutes les villes, écrivit au Roi qui étoit sur la frontière de Bretagne, de venir rassurer celle de Picardie. Le Roi ne parut pas fort allarmé, & se. contenta d'envoyer Dammartin partager le commandement avec le Connétable. Le Duc de Bourgogne, enflé de ses prémiers succès, vint se présenter de- 27 Juin. vant Beauvais. Au-lieu d'ouvrir la tranchée, il tenta d'emporter la place d'asfaut. Les habitans se défendirent vaillamment. Pendant l'assaut, Guillaume de Vallée arriva avec deux-cens lances, courut à l'attaque, & acheva de repousser les Bourguignons. Le lendemain le Maréchal Rouault, Crussol, de Beuil, Torci, d'Estouteville son frère, Salazar, Mery de Coué, Guerin le Groing, tous braves & expérimentés, entrérent dans la place avec trois-cens lances. La ville de Paris, sentant de quelle importance il' étoit pour elle de sauver Beauvais, y envoya le Bâtard de Rochechouard à la tête d'une troupe d'arbalêtriers avec toutes sortes de munitions. Le Connêtable & Dammartin partagérent leurs troupes, prirent leurs quartiers de différens côtés; mais toujours à portée de se réunir, tombérent sur tous les convois des Bourguignons, battirent leurs partis, & mirent bientôt la famine dans le camp. Le Duc, désespéré de tant d'obstacles, résolut de donner encore un as- 9. Juillet. faut; il commença par faire tirer toute

Tome II.

1472.

fon artillerie contre la porte qui est du côté de l'Hôtel-Dieu; ses troupes comblérent le fossé, & se présentérent à l'escalade. D'Estouteville les recut avec toute la valeur possible. L'attaque dura quatre heures; les Bourguignons y perdirent plus de quinze-cens hommes, & auroient peut-être été tous tailles en pieces, si les gendarmes avoient pu fortir: mais comme on avoit mure les portes de ce côté-là, les précautions qu'on avoit prises pour la conservation de la ville, furent le falut des affiégéans. On prétend. qu'il n'y cut que quatre hommes de tués du côté des affiégés. Cet échec jetta le découragement dans le camp. Le lendemain Salazar fortit avec un détachement, pénétra jusqu'aux tentes des Bourguignons, en brula quelques-unes, & prit plusieurs pièces de canon: il perdit peu de monde, mais il fut dangereusement bleffé. Les sorties, quoiqu'heureuses, ne laissoient pas d'affoiblir les assiègés. On demanda de nouveaux secours à Paris: le Connétable écrivit que le Roi voulant absolument sauver Beauvais, Paris devoit envoyer son artillerie, puisqu'on avoit tiré les hommes d'armes de Saint-Quentin.

On tint conseil la-dessus dans Paris: on représenta qu'on avoit déjà fait, peutêtre, plus qu'on ne devoit; qu'il étoit encore plus important de conserver la capitale que Beauvais; à que le Roi, sur de la sidélité des Parisiens, aprouveroit leur

leur prudence. La ville d'Orléans supléa d'elle-même à ce que Paris ne pouvoir faire : elle fit conduire à Beauvais de la poudre, des armes & des vivres. On continua dans Paris à se mettre en état de défense: on enrôla trois-mille hommes, qui devoient être payés par le Parlement, la Chambre des Comptes & la Ville. Le Duc de Bourgogne, craignant de ruïner totalement son Armée, leva le 10. Juillet siège de Beauvais. La prémière faute qu'il fit, fut de ne pas se camper d'abord entre Paris & Beauvais, afin de couper

la communication. 💚

Le Roi, voulant reconnoître la valeur & la fidélité des habitans de Beauvais. leur accorda pour eux & leurs successeurs le droit de tenir fiefs & arrière fiefs, fans qu'on pût exiger d'eux aucune finance. Il les exemta de ban & arrière-ban, & les chargea de la garde de leur ville, avec exemtion de tous impôts, & liberté d'élire leurs Officiers municipaux. Comme les pratiques de dévotion entroient dans tout ce qui se faifoit alors, le Roi ordonna qu'il se feroit tous les ans une Procession où l'on porteroit les reliques d'une sainte Angadréme, à qui l'on attribuoit le falut de la ville; & que dans cette cérémonie les femmes précèderoient les hommes, en mémoire de ce qu'au dernier assaut les hommes auroient été forcés si les femmes ne fûssent venues à leur secours. aiant à leur tête Jeanne Hachette. Cette HéHéroîne se présenta sur la brêche l'épée 1472. à la main, repoussa les ennemis, arracha l'étendart qu'on vouloit arborer, & renversa le soldat qui le portoit. Le Roi permit encore aux semmes de porter tels habits & bijoux qu'elles voudroient; ce qui peut faire croire qu'il y avoit alors des Loix Somtuaires qui règloient

jusqu'aux parures des femmes.

Le Duc de Bourgogne, pour se venger, entra dans le Payside Caux, mettant tout à feu & à fang; prit les villes d'Eu & de St. Valeri, & marcha à Dieppe; mais le Connétable & Dammartin s'en étant aprochés, l'empêchérent de rien entreprendre fur cette ville. Le Duc s'en vengea sur Longueville qu'il réduisit en cendres, & alla sout de suite se camper à la vue de Rouen. Cependant fon Armée manquoit de tout, & commençoit à se mutiner; tous les convois étoient battus & enlevés, les garnisons d'Amiens & de Saint-Ouentin ravageoient fon Pays. & portoient par-tout le fer & la flamme.

Le Duc, obligé de se renter, prit en chemin Neucharel, & brula plusieurs châteaux: il en vouloit particulièrement aux places du Connétable, esperant par-là s'en venger, ou l'attirer dans son par-ti. La futeur avec laquelle il faisoit la guerre, contribua à la ruine de son Armée, qui ne trouvoit plus à subsisser dans les lieux qu'elle avoit ravagés. Le Duc abandonna son Pays pour désolar

ce-

celui de son ennemi, perdit ses meilleurs Officiers, & ne retira d'autre fruit de sa campagne, que le titre de Terrible, qui devroit être une injure pour un Prince. Le Comte de Roussi faisoit la guerre sur les frontières de Champagne, avec autant de cruauté que le Duc son Mattre la faisoit en Picardie: il prit Tonnerre, brula Monsaugeon, & porta le fer & le scu dans les environs de Joigny, Troye & Langres. Le Comte Dauphin d'Auvergne usant de represailles, ne sir pas moins de mal en Bourgogne, que le Comte de Roussi en fai-

foit en Champagne.

Toutes les Lettres que le Roi recevoit des Commandans de ses troupes, ne purent jamais, lui faire abandonner les frontières de Bretagne. Le Duc venoit de figner avec l'Anglois un Traite, par lequel Edouard s'engageoit à faire au printems une descente en France, ou d'y envoyer un Lieutenant-Général, avec des troupes suffisantes pour tenir la campagne. Le Duc promettoit, de fournir quatre cens lances & des archers à proportion, de recevoir les An glois dans ses ports, & de leur fournir toutes les choses nécessaires. Le Roi n'étoit pas précisément instruit des articles de ce Traité; mais n'ignorant pas que le Duc tramoit un complot, & fatigué de ses retardemens, il sit entrer des troupes en Bretagne. Chantocé, Machecou & Ancenis le rendirent aussitôt. Le Roi écrivit au Connétable & 3

2. Dammartin, qu'il étoit prêt à donner bataille, qu'il espéroit mettre le Duc à la raison; que bientôt il leur enverroit un détachement de son Armée; que jusques-là ils eussent soin de ne rien hazarder, mais de harceler l'Armée Bourguignonne, & de la farmier en lui ôtant les

movens de subsister.

Les Bretons commençant à ressentir les suites de la guerre, & voyant leur Commerce ruiné, presserent seur Prince d'écouter les propositions du Roi. Des Essars Gouverneur de Montfort, & Souplainville Maître-d'hôtel du Duc. entamérent la négociation. grande difficulté venoit de la haine qui étoit entre du Chatel & Lescun. Le Roi aimoit le prémier qui lui avoit réndu de grands services. & craignoit l'autre dont il avoit besoin: ce dernier motif étoit très puissant sur Louis XI. L'estime qu'il avoit pour du Chatel, fit qu'il lui rendit compte de sa situation, & des raisons qu'il avoit de traiter avec Lescun. La trève aiant été signée pour un an, Lescun rentra en grace, & fut fait Gouverneur de Guyenne, de Blaye, & d'un des châteaux de Bordeaux. Il fut dit que les Dues de Calabre & de Bourbon feroient compris dans la trève; & que s'ils le refusoient, le Duc de Bretagne l'observeroit religieusement. Le Roi s'engageoit à lui payer soixante-mille livres, & à rendre les villes qu'il avoit priles,

Perception d'Ancenis, qu'il garderoit pour sureté des conditions de la trève.

1472.

Le Duc de Bourgogne, aussi fatigué & plus ruiné par la guerre que ceuxmêmes dont il avoit désolé le Pays, fut aussi obligé de faire une trève.

Sixte IV. voulant rétablir la paix enre les Princes Chrétiens, avoit envoyé en France le Cardinal Bessarion, Archevêque de Nicce. Ce Prélat devoit ensuite aller trouver les Ducs de Bourgogne & de Bretagne, mais il n'eut pas le tems d'exécuter ce dessein, & se conzenta d'écrire à ces deux Princes: ce qui détruit le conte raporté par Brantôme \*. Bessarion n'aiant pas réussi dans sa Légation, mourut de chagrin en rerournant à Rome.

Cpendant le Roi voulant ménager Sixte IV. donna ordre à ses Ambassadeurs de conclure un Concordat que ce Pape lui avoit proposé; mais l'Université s'y étant opposée, il ne fut enrégistré dans aucun Parlement, & resta fans exécution t.

\* Brantôme dit que Bessation aignt passé à la Cour, de Bourgogne avant de venir en France. Louis XI. en fut fost offense, & lui en marque fon reffentiment à la prémière audience, en le prensue par la barbe, & lui difant par un affez manuais jeu de more, Rashara graca gistas retinent quod babere folebant. Si Brantôme avoit été mieux instruit, il auroit dit que le ressentiment du Roi venoit , non leulement de co que dans le procès de Balue, Bellarion avoit été un des Commissaires dont il le plaignoit ; mais encore de ce qu'il avoit olé depuis demander la grace du coupable.

† Ce Concordat & les Lettres patentes données

Galcas Duc de Milan ; voyant que cenx 1472. qui avoient été le plus opposés au Roi recherchoient la paix, commença à rougir d'avoir pris un autre parti que celui d'un Prince qui lui avoit marque tant de bontés; il offrit de lui prêter cinquante. mille écus, & de renouveller les anciennes alliances. Louis, facriflant toujours son ressentiment à son intérêt, accepta l'argent, en écrivit une Leure de na merciment, & fit avec Galeas un nouveau Traité, qui rapelloit tous les précédens, & par lequel ils s'engageoiem de ne jamais traiter l'un fans l'autre avec sucun Prince. Aussitôt que ce Traité fut signé, Boletto, Ambassadeur de Milan, déclara au Roi que son Mattre lui faisoit présent des cinquante mille écas qu'il venoit de lui prêter. Le Roi fit dire au Duc, qu'en reconnoissance de ce present, il n'exigeroit de lui pendant trois ans aucun secours d'hommes ni d'argent. Le Chancelier Iuvénal des Ursins mourut cette année. Il avoit été Conseiller au Parlement, Capitaine des Gendarmes, Lieutenant de Dauphiné, & Bailli de Sens. Propre à tous les emplois par ses talens, il fut honoré de la dignité de Chancelier par Charles VII. Louis XI. à son avenement à la Couronne, dépofa

le 31. Octobre pour son enrégistrement, sont à la suite du Commentaire sur la Pragmatique Santition de l'édition donnée par Pinson, page 1052 & suivantes.

spose des Ursins par des intrigues des Cour, & le rétablit pour le bien de l'E- 1172. tat, à la fin de la guerre du Bien public. Pierre Doriole succéda à des Ursina.

Amédée . Duc de Savoye , mourac aussi cette ennée. Digne d'être mis au rang des Saints par la piété, il n'étoit Prince que de nom. La Duchesse Yolande, sœur de Louis XI. l'avoit toujours gouverné. Elle eut la régence après sa 

.. Cette sonée fut encore remarquable . par la mort de Gaston de Foix Prince de Navarre, du chef de sa femme.

La naissance de François Duc de Berry, dont la Reine accoucha à Amboife au mois de Seprembre, eût été l'évènement le plus heureux de cette année. G la vie de ce Prince cût été plus longue. Il mourut l'année suivante.

C'est vers ce tems qu'on doit placer la sondation que la Reine fit à Paris des Religionses de l'Ave Maria, Ordre de St. François.

Louis, ne perdant jameis l'occasion d'engager à son service les hommes de mérite, s'attacha cette année Philippe de Commines, si connu par ses excellens Mémoires, dont j'ai tiré un très grand fecours, & dont les fautes mêmes m'ont été utiles, en m'obligeant à plus . de recherches. Le Roi lui donna d'abord quarante-mille livres pour acheter La Terre d'Argenton du Sieur de Montforeau & le gratifia encore de la Prin-D 5 cipauté

cipauté de Talmont. Dans les Lettres 1472. de concession, le Roi dit de Commines: Sans trainte du danger qui let en pouvoit lors venir, nous avertit de tout ce qu'il pou-Woit pour notte bien's & tellement s'employa, que par son moven & aide nous sallimes des mains de nos rebelles & desebeissens..... · G en dernier a mis G expesé fa vit en aven-- Sura pour vious. ... Après avoir parlé de Commines en qualité d'Ecrivain dans la préface de certe Hilboire, il me refte à le confidéver ici comme Homme d'Etat. On ignore les motifs qui le portérent à quiter le Duc de Bourgogne. Quelques-uns ont précendu que Commines étant à la chaf-Le avec lui, lorsqu'il n'étoit que Come de Charolois, ce Prince lui ordonna de de débotter ; que Commines aint ober. le Comte voulut absolument bui rendre le même fervice; que Commines fat force de le souffris, & que le Comte le Frappa ensuite au visage avec la botte, en lui disant: Comment, coquin, tu foufres que le file de tou Maltre te rende un fi vil fervice ! On ajoute que Commines en fut furnommé la titté bentie; la que le dépit qu'il en eut, lui fit dans la fuite abandonner le Duc Charles. Sans adopter une pareille fable, il y a grando apparence que Commines se détermina par prudence à quiter le Dac de Bourgogne, parce qu'il juges qu'il n'y avoit rien à espérer d'un Prince qui se perdroit infailliblement par la fureur à la

préforation. Ouel que foit le motif quiast engage Commines à quiter fon Mai- 1472. ttre pour paffer au service de son enne--mi . il serole difficile de le justifier. On - sitègue en la faveur qu'il ésois alors permis de passer du service d'un Prince vasfal à celui de son Souverain; & l'on dib. - nour justifier eet mage, qu'il est fouvent -parlé des praciques que les Princes em--ploveient-pour le débaucher réciproque--mens louis sujets. Ce raisonnement est extremement vicienx's puisque l'usage dont on sappaye . etablisois également le droit du Souverain sur les striets du Vassal, & celui du Vassal sur ceux du Souverain. Or le dernier est certainement faux, & il ne seroit pas aisé d'établir l'autre. Commines tint une conduite fort équivoque à l'égard du Duc de Bourgogne: les Lettres mêmes de concession de la Principauté de Talmont en seroient une preuve. Il n'eut pas dans la suite plus de fidélité pour Charles VIII. Si j'examine la conduite de Commines avec tant de sévérité, c'est parce que ses hommes tels que lui, qui connoissent toute l'étendue de leurs devoirs, sont plus coupables de les violer.

Commines passoit avec justice pour l'homme de son siècle qui avoit le sens le plus prosond; il eut beaucoup de part à la consiance des deux Princes auxquels il fut attaché, cependant il ne sut sous aucun à la tête du Gouvernement. Louis XI. se servoit utilement des hommes

Dб

## 84 HESTOTE &c.

de ménite, faite jamais les affocier à fon 1472. autorité : il exigeoit plus d'obéidance que de conseils; son principal objet en s'attachant les hommes rares, étoit en-core moins de s'en servir, que d'en priver les autres Princes. A l'agaid du fluc de Bourgogna, c'étpit un génit dop fougueux pour être gouverné, & Commines étoit trop sage pour l'entreprendre. Il y a un dernier période d'autorité où un sujet ne parvient guères que par une audace téméraise, dont les hommes senses sont moins capables que d'autres.

Fin du sixième Livre.





## LIVRE SEPTIEME.



travail continuel ou se livroit Louis XI. attera bien- 1473. tot-la lanté: il jugea qu'il fi- Plques le niroit ses jours avant la ma- 18. Avril jorité du Dauphin, & songea

dès-lors à pourvoir à la tranquilité du Royaume, plus nécessaire dans une minorité que dans tout autre tems: il s'apliqua à gagner l'amitié de ses voisins. & résolut d'abattre un reste de faction qui pouvoit s'élever & ébranler l'Etat. Il envoya le Chancelier Doriole, Cruffol & Lénoncourt, représenter au Duc de Bretagne, que tous leurs différends auroient dû finir avec le Duc de Guyenne. & que leurs intérêts réciproques étoient de vivre en paix. Le Roi, pour convain-

vaincre le Duc de sa sincérité; lui sit pa-1473. Mer la moitié des soixante-mille livres stipulées par la trève, lui sit remette Ancenis, & le rendit maître de traiter de la paix ou de la trève entre la France Le Duc de Breugna, ne ponvant pas douter de la bonne volonté du Roi par les Lettres patentes qu'il lui envoyoit, 34. Jan. fit partir l'Evêque de Léon pour traiter d'une trère au nom de Roi avec le Duc de Hournogne. On fut biente d'ascord en confirmant les anciennes trèves, on en conclut une qui devoit durer jusqu'au 1 Avril 1474. Il fut dit que s'il arrivoit quelques démélés, ils ferdient terminés à l'amiable par les Confervateurs, qui s'assembleroient une fois chaque semaine, alternativement , dans un lieu dependant da Roi & du Duc de Bourgogne pour prononcer fur les plaintes de part & d'autre, & qu'on règleroit les limires quinze jours après la publication de la trève. Les articles qui n'étoient pas décidés par la trève, furênt renvoves au Congres qui devoit se tenir le 8 de Juillet à Clermont en Beauvoilis. pour travailler à la paix. Les précautions memes qu'on prenoit pour affurer la weve, l'exposoient à être violée. Prefque tous les Etats de l'Europe y étant compris, il n'étoit pas possible qu'elle pût subfister sans une paix générale. On n'y fit aucune mention du Duc d'Alencon ni du Comte d'Armagnac, qui tous

dente avoient laffé la clémence du Roi; de n'avoient famais obtenu de gance aqui 1473, ne les ent enhardis à un nouveau enine.

Le Duc d'Alençon venoit encore: de traiter avec le Duc de Bourgogne; pour lui vendre sous les biens qu'il avoir en France. Le Roi en fap aversi, de le fit avoir en Bréloles par le Frévée Tristan.

Nous versons dans la fuire d'artei qui fin rendu connéclui.

A l'égard de fema V. Comos d'Asmaguac, la vie n'étoit qu'une faire de les mes. Il avoit trompe la form en 14 -poulant fur de faulles dispenses, per en cut plusieurs enfans. Après avoir été banni da Royaume fous le règne, précédent pour inceste, mourcres, & crime de lèze-majesté, il obtint sa grace de Louis XI. Il n'en fut pas plus fidèle, & foc encore obligé de fortir du Royaume, où il ne rentra que par la protection du Doc de Gaveane. Après la mort de ce Prince, il surprit la ville de Leitours par la trabifon de Montignac qui y commandoit pour le Roi, & set prisonnier Pierre de Bourbon, Sire de Beaujeu, à qui le Roi avoit confié le Gouvernement de Guyenne. Louis voulut enfin punir caux de crimes, d'ingratitudes & de perfidies. Le Cardinal d'Albi, Gaston du Lyon & Rufee de Baizac eurent ordre de l'affiéger dans Leitoure. Le siège tirant en longueur, Yvon du Fau fut chargé de la part du Roi de traiter avec le Comte; mais celui-ci faisoit des propositions si peu

peu convencioles de la part d'un compa-1473. ble, qu'on lui répondit qu'il n'en feroit point d'autres quend il tiendrois prifenniers les enfans de France. On lui avoit offert de le retirer avec la femme & fen enfans: mais pendant qu'on traitoit des articles, les aliégeans supprirent la ville, & mafactérent sous ce qu'ils rencontré-

rent: le Comp for tué par un nommé Man. Gorgia, que le Roi stiquelque tema après Archer de la Gande. La Comsesse de fes enfana futent: lauyés du mallecre. On prétendit dans un Mémoire fait sous le régne de Charles VIII. pour la justificacion du Comte d'Anmagnac, qu'il areoit été poignardé malgré la éoi d'une capitulation fignée. Le Traité étoit commencé, st n'étoit pas conclusion abusa pent-être de sa sécurité: mais susposé qu'on lui ait manqué de parole, ce seroit une perfidie que je n'entreprenda point de justifier; il me suffie de nemerquer qu'une recrimination n'est pas une apologie. On arrête lagues de Lomaigne Seigneur de Montignan Gouverneur de Leicoure. Il étoit fuffisemment convaincu d'avoir favorisé le Comte d'Army mac: cependant, comme il fervit à decourrir les autres coupables, on lui fit grace des crimes passés en favour des lervices présens. Le Cader d'Albret & cles autres complices de Montignac eu-

> tent da tête minakén (\* \*\* \*\* \*\*) Après la mort du Comte d'Armagnac, le Roi de marchet du côté du Roudillon

l'Ar-

l'Armée qui vehoit de prendre Léitoure. Le Roi d'Arragon, fans avoir egard aux 1473. trèves qui duroient encore, avoit surpris Perpignan. La garnifon Françoise s'étoit recirée dans le château. La prife de Petr pignan entraîna la perce de presque tout le Pays: il n'y cut que Salces & Colioure qui restérent fidèles au Roi. Suriles nouvelles de la cruelle fignation où se trouvoit la garnison Françoise: Philippe de Savoye entra dans le Roussillon . & vint camper devens Perdignan. Le Rol d'Arragon : Agé de foixante-feize ans: ne fut ni effrayé de l'Armée, qui alloit l'assièger, ni touché des remontrances de ses Généraux, qui le prioient de se recirer. Il fit affembler le peuple dans l'Eglise, & sit serment de s'ensévelir sous les ruines de la ville, ou d'en faire lever le fiège.

Rien n'est si persuafif que l'exemple d'un Prince, il fait disparoftre le péril quand il le pertage. La fermeté du Roi d'Arragon passa dans tous les cœurs. Ce Prince distribua les postes, & se réserva quatre-cens hommes pour se porter à toutes les attaques. Les François trouvant une résistance à laquelle ils ne s'attendoient pas ... s'attachérent à bloquer tellement la ville, qu'il n'y pût entrer aucunes munitions. Elle eut bientôt été réduite par famine, si le désespoir n'eût fait faire aux affiégés, des choses extraordinaires; une troupe perça l'Armée des afflégeans, & alla chercher des vivres à Elne.

1. Féva

Le Roi d'Arragon fit faire aux Géné-·1473 raux de l'Armée Françoise une signification de la trève conclue entre Louis XI. & le Duc de Bourgogne, dans laquelle il étoit compris des deux parts. Cette fignification n'eût pas produit grand effet, si l'on n'eût apris que Ferdinand Roi de Sicile s'avançoit à la tête de l'Armée Arragonnoise. Les Brançois résolurent de prévenir son arrivée, & de donner un assaut. On détacha quatre-mille hommes sous le commandement d'Antoine du Lau & de Rufec de Balzac. L'assaut fut très rude, foixante François entrérent dans la ville, mais n'aiant pas été souteaus ils furent tous tués. lendemain du Lau voulut enlever un convoi qui devoit entrer dans la ville. Les affiégés voyant que leur falut en dépendoit, firent une sortie. Du Lau se trouva entre deux feux, le désordre se mit dans sa troupe, le combat fut sanglant; mais le convoi entra, & du Lau resta prisonnier. L'Armée Françoise affoiblie par les forties & par les maladies, fut enfin obligée de lever le siège, & de faire une trève de deux mois. Louis XI. étoit déjà de retour à Amboise, lorsqu'il aprie la levée du siège de Perpignan. Le dépit qu'il en eut, étoit encore augmenté par la connoissance qu'il avoit des intrigues que le Roi René & le Duc de Calabre entretenoient à la Cour de Bourgogne. 1.1.

Le Duc de Calabre le flatoit de l'espéran-

1473.

rance d'épouser l'héritière de Bougogne. René feignoit de blâmer le projet de son petit-fils, mais c'étoit lui qui le lui suggéroit. Ils avoient d'autant plus de tort, que la Maison d'Anjou avoit les plus grandes obligations au Roi. D'ailleurs le Duc de Calabre avoit été promis en deux tems différens à Anne de France, fille ainée du Roi. Le contract avoit été signé, la dot avoit été payée deux fois, & l'on hattendoit que l'âge de la Princesse pour consommer le mariage. Malgré des engagemens si solemnels, le Duc de Calabre recherchoit l'hé-

ritière de Bourgogne.

Le Roi, irrité d'un mépris si marqué s'adressa l'Evêque de Charcres, & lui demanda, au nom d'Anne de France, des monitoires; qui furent publiés & notifiés au Duc de Calabre. Le Roi se soucioit peu de marier sa fille à ce Prince, mais il vouloit mettre la Maison d'Anjou dans fon tort. Quoique le Duc de Bourgogne eût envoyé Montjett son Chambellan pour convenir des articles avec le Duc de Calabre, il n'agissoit peut être pas de trop bonne foi: on ne peut dire quel eut été l'évenement de cette affaire, parce que le Duc de Calabre mourut peu de tems après. On soupçonna qu'il avoit été empoisonné, & l'on arrêta un nommé le Glorieux, qu'on accufoit d'avoir donné le poison: il ne s'agissoit plus que de savoir qui pouvoit avoir conseille le crime, mais l'affaire fut étoufétouffée, & l'on n'entendit plus parler

du prisonnier.

Le Roi fut peu sensible à la mort du Duc de Calabre. Il n'en fut pas ainsi de celle de François Duc de Berry, qui mourut alors, n'aient pas encore un an accompli. Louis XI en fut si affligé. que personne n'osoit lui parler. Il en recut la nouvelle dans la forêt de Loches. & pour marquer sa douleur il en fit abattre une partie.' Une Chronique manuscrite ajoute que telle étoit sa coutume. quand aucunes mauvaises nouvelles lui venoient: jamais il ne vouloit vêtir les mêmes babits qu'il portoit, ni monter le mêne cheval sur lequel il étoit lorsqu'il les avoit reques; & devez scavoir que le Roi étoit plus garni de sens que de bonne vêture.

Le Roi, voulant absolument engager le Duc de Bourgogne à conclure une paix stable, sui envoya André de Spiritibus ou de Viterbe, Nonce du Pape. Le Duc reçut assez bien le Légat, mais il ne convint de rien. Le Légat étant de retour

vint de rien. Le Legat etant de retour vec lui, en ordona l'enrégiltrement: Le Duc de Bourgogne s'éleva contre cette Bulle avec vivacité, il en écrivit au Pape, & accusa le Légat de partialité. Louis, au-lieu de se plaindre de la Bulle, qui n'avoit été faite que de concert vec lui, en ordonna l'enrégiltrement: mais se Parlement s'y opposa, & quoi-qu'il desirât la paix, il représenta que les mo-

movens qu'on employoit pour y parvenir, étoient d'une dangereuse conséquence pour l'autorité du Roi, & pour les Loix du Royaume.

Le Due de Bourgogne ne se contenta pas de se plaindre du Légat; il renouvella ses emportemens contre le Roi. & la guerre le leroit rallumée plus fort que jamais, si le Duc, rebuté du peu de succès de sa dernière campagne, n'eux en les autres projets qu'on va voir.

Adelphe de Gueldres retenoit prisonnier depuis quelques années le Duc Arnoul son Père. Arnoul s'étoit souvent plaint au Pape & à l'Empereur de l'inhumanité de son fils. Sixte 1V. & Frédéric III. nommérent enfin le Duc de Bour-

gogne pour juger cette affaire.

Le Duc tira Arnoul de prison, fit venir Adolphe à Hesdin, & jugea ce différend beaucoup plus favorablement pour Adolphe qu'il n'auroit dû l'espérer. Il lui ajugeoit la propriété du Duché de Gueldres & le Comté de Zutphen, & ne laissoit au Père que Grave, avec une pension de six-mille livres. Cependant Adolphe se plaignit de ce jugement, & dit qu'il aimeroit mieux jetter son Père dans un puits, & s'y jetter après, que d'acquiescer à la sentence. Le Duc Charles indigné de cette réponse fit arrêter Adolphe, le fit conduire dans le château de Courtray; & pour achever de lui 1. Sept. ôter toute espérance, acheta les Etats d'Arnoul, moyennant quatre-vingt-dou-

ze-mille florins. Arnoul mourut cinq ans après, deshérita son indigne fils, & confirma la vente de ses Etats. Charles vou-lant donner à cette vente la forme la plus autentique, tint au mois de Mai de l'année suivante, à Valenciennes, un Chapitre de son Ordre. Le Chapitre prononça qu'Adolphe aiant été justement deshérité, la vente faite au Duc de Bourgogne étoit dans toutes les règlés, & qu'il pouvoit se mettre en possession du Duché de Gueldres & du

Comté de Zutphen.

Le Duc de Bourgogne, sachant que celui de Juliers avoit des droits sur ces Provinces, les acquit moyennant quatre, vingt-mille florins. Il trouva encore de grandes oppositions de la part des partifans d'Adolphe. Nimègue soutint un siège long & fanglant. Le Duc en fut fiirrité, que lorsque les habitans furent forcés de capituler, il ne leur accorda là vie qu'à la sollicitation du Duc de Clèves, & les condamna à payer les quatre-vingt-mille florins qu'il devoit au Duc de Juliers. Il envoya & fit élever à Gand Charles fils d'Adolphe. Ce fut pendant le siège de Nimègue que le Légat vint trouver le Duc de Bourgogne. Le Duché de Gueldres & le Comté de Zutphen étant foumis, le Duc, sous prétexte d'un vœu pieux dont l'usage étoit alors aussi commun qué le crime, alla à Aix-la-Chapelle, & delà à Luxeinbourg, dans le dessein d'entrer en Lorraine, dont

il vouloit s'emparer. Le Roi, pénétrant les projets du Duc Charles, avoit en- 1473. voyé en Champagne la Tremouille avec cinq-cens lances, l'arrière-ban & les francs-archers de l'Ile de France, pour veiller fur les démarches de ce Prince. rant qu'il seroit sur les frontières de Lorraine. Yolande d'Anjou étant devenue héritière de ce Duché par la mort de Nicolas Duc de Calabre son neveu. l'avoit cédé à son fils René Comte de Vaudemont, qui prit le nom de Duc de Lorraine. Le Duc de Bourgogne tronva le moyen de se saisir de la personne du nouveau Duc: mais le Roi aiant fait arrêter par reprefailles un parent de l'Empereur, le Duc Charles, qui avoit intéret de ne pas déplaire à l'Empereur, rendit la liberté au Duc de Lorraine, pour engager le Roi à relâcher celui qu'il avoit fait arrêter.

Charles, aiant échoué dans son prémier projet, chercha à tromper René par un Traité captieux. Ils renouvellérent tou- 15. 02. tes les alliances qui avoient été entre leurs Prédécesseurs, convintent de se donner mutuellement, passage par leurs Etats, & firent une lique défensive contre le Roi. Il fut stipulé que le Duc de Lorraine ne confieroit le gouvernement des places qui étoient sur le passage, qu'à des personnes qui prêteroient serment au Duc de Bourgogne. Ce Prince fe prévalut bientôt du Traité, pour faire passer des troupes dans le Comté de Férette.

Le Duc de Bourgogne vogoit peu de 14721 Princes aussi puissant que lui, il ne luis manquoit que le titre de Roi. L'Empereur Frédéric III. le lui avoit promis, à condition que son fils Maximilien épouferoit Marie de Bourgogne. Ce fut dansces vues que l'Empereur & le Duc se rendirent à Trèves, où se tint une Asfemblée de plusieurs Princes de l'Empire. Charles demandoit que l'Empereur lui conférât les titres de Roi & de Vicaire-Général de l'Empire. L'Empereur exigeoit avant de se déterminer, qu'on arrêtat le mariage de l'héritière de Bourgogne avec fon fils. Aucun de ces Princes ne voulant prendre le prémier un engagement, ils ne purent convenir de rien, mais ils se donnérent toutes sortes de marques d'amitié, & se séparétent fort mécontens l'un de l'autre.

Août.

Cependant Louis XI. s'apliquant à rétablir la paix dans le Royaume, voulut se faire voir à Alençon, pour écouffer toutes les semencesede révolte que le Duc d'Alençon pouvoit y avoir laissées. Lorsqu'il entra dans la ville, un Page & une Fille de joie qui s'étoient enfermés dans le château, se mirent à une fenétre pour le voir passer, & poussérent par hazard une pierre qui étoit détachée. Elle tomba si près du Roi, qu'elle déchira sa robe. Ce Prince sit aussitôt le signe de la croix, baisa la terre, prit la pierre, & ordonna qu'on la portât avec lui au Mont St. Michel, où elle

elle fut misse avec le morseau de la robe, en action de graces. Au prémier bruit de cet accident, les habitans frappés de frayeur crurent que le Roi alloit livrer la ville au pillage. Il fut plus modéré qu'ils ne pensoient, il donna le tems de faire des perquisitions: le Page & la Fille furent découverts, & en furent quites pour quelques jours de prison.

Louis étant au Mont St. Michel conclut une Trève de dix ans, & un Traité de Commerce avec les Députés de la

Hanse Teutonique \*.

Le Maréchal de Comminges mourut dans ce tems-là. Il fut d'abord connu fous le nom de Bâtard d'Armagnac ou de Lescun: il s'attacha à Louis XI. dans le tems que ce Prince n'étoit encore que Dauphin, & dès ce moment ne connut plus d'autres intérêts que ceux de son Maître. Le Roi, à son avenement à la Couronne, le fit Maréchal de France, & sui donna le Comté de Comminges. Le Maréchal s'imagina pendant quelque tems, qu'il pourroit se rendre mastre de l'espris

Hanse ou Anse figuise Société, Compagniu de Marchands... La Hanse Toutonique se forma dans le 130. siècle. Les villes qui y entrérent pritient le nom d'Hanséatiques; dont Lubeck et la prémière. Cu nour viene, ou de deux mots Alcienans, Am-sic, cessédération, ou de deux mots Alcienans, Am-sic, cessédération for mer, parce que les villes qui s'associerent, sont toutes su mer ou sur des fienyes.

l'esprit du Roi: mais s'appercevant bien-1473. tôt que Louis vouloit faire des graces fans diviser son autorité, il fut affez prudent pour ne pas risquer ces essais teméraires de la faveur, qui avilissent les Princes, ou perdent les Favoris.

Après la mort du Maréchal de Comminges, le Roi donna le Gouvernement de Dauphiné à Crussol... Celui-ci n'en jouit pas longtems, il mourut un mois après. Crussol, toujours sidèle à son Prince, en fut aimé, mérita sa favour, & n'en abusa jamais. Il étoie Sénéchal de Poitou, Grand-Pannetier, & Chevalier de l'Ordre de St. Michél. Jaques son fils lui succéda dans la charge de Grand-Pannetier. Le Gouvernement de Dauphiné su donné à Jean de Daillon, Seigneur du Lude.

Le Roi, voyant le Duc de Bourgogne occupé du côté de l'Allemagne, se préparois à réparer l'affront que les armés avoient reçu devant Perpignan. Il emprunta trente-mille livres de Jean de Beanne Argentier du Dauphin, & de lean Briconnet Général des Finances: gn amassa beaucoup de munitions, on fit de nouvelles levées, & l'Armée s'avanca vers le Rouffillon sons le commandement de du Lude. La nouvelle de la marche de cette Armée releva le courago des François enfermés dans le châreau de Pelpignan; & jetta la terreur parmi les Arragonnois, Les uns & les autres manquoient de toute chacun ne.

1473.

se soutenoit, que parce que son ennemi étoit dans une pareille nécessité. Zurita prétend qu'il y eut un second siège, mais il se trompe. Ce n'est pas la seule erreur qui se trouve dans sa Rélation; elle est démentie par celle d'un Bourgeois qui étoit alors dans Perpignan, & par

pluficurs autres Pièces autentiques.

Tous ces préparatifs de guerre tournérent en négociations. Le Roi d'Arragon vouloit retirer le Roussillon & la Cerdagne qu'il avoit engagés en 1462. Louis XI. proposoit le mariage du Dauphin avec L'abelle fille de l'erdinand. Prince de Castille & Roi de Sicile: moyeament cette alliance, Louis devoit remettre le Roussilon & la Cerdagne au Roi d'Arragon, qui rendroit les trois-censmillo écus, prix de l'engagement. Le mariage ne fut sans doute proposé que verbalement, on par des Lettres particulières; car il n'en est rien dit dans le Traité figné à Perpignan.

- Ce Traité porte que pour faire cesser les meurtres, les incendies & toutes les horreurs de la guerre, le Sérénissime Roi d'Arragon : les très Illustres Prince & Princesse de Castille, Roi & Reine de Sicile d'une part, & le Roi Très Chrétien de l'autre, sont convenus de confirmer le Traité fait en 1462. 1. Le Roi Très Chrétien rendra les Comtés de Rouffillon & de Cerdagne, dès que le Roi d'Arragon lui aura payé les fommes pour lesquelles ces Comtés ont été en-E 2 ga-

1473

gagés. 2. Le Roi d'Arragon présentera deux hommes: le Roi Très Chrétien en choisira un pour être en son nom Gouverneur-Général des Comtés de Roussillon & de Cerdagne, & prêter serment. aux deux Rois. 3. Le Roi Très Chrétien présentera quatre hommes: le Roi d'Arragon en choisira un, & lui confiera la garde des châteaux de Perpignan, de Colioure, & des autres places que le Roi Très Chrétien possède encore dans le Rouffillon. 4. Le Gouverneur-Général & ceux des places des Comtés étant nommés garants du Traité, seront dispensés de toute obéissance envers leurs Princes légitimes, & ne fouffriront pas qu'il soit rien fait de contraire aux engagemens réciproques de ces Princes. Les garnisons ne recevront d'ordre que du Gouverneur-Général, les autres troupes évacueront les Comtés. 7. Le prix de l'engagement des Compés sera rendu dans le courant de l'année, & le Gouverneur s'obligera par serment de les remettre au Roi d'Arragon aussitôt après. Si le Roi d'Arragon ne paye pas la fomme entière dans le cours de l'année, le Gouverneur remettra les places au Roi Très Chrétien, o. Les Rois de France & d'Arragon, le Roi & la Reine de Sicile conserveront leurs alliés; desorte qu'ils pourront les secourir sans contrevenir au Traité, qui ne concerne que le Roussillon & la Cerdagne. Les autres articles ne sont que des précautions priſes

ses pour l'exécution du Traité. Il fut signé à Perpignan par le Roi d'Arragon. & envoyé de sa part à Louis XI. qui le 17 Sept. ratifia en préfence des Ambassadeurs

d'Arragon.

Aussitôt que le Roi eut terminé l'affaire du Roussillon, il songea à marier ses deux filles Anne & Jeanne de France, & leur donna à chacune une dot égale de cent-mille égus d'or. Le prémier con- 28 02. grat passé fut celui de Jeanne la cadette. Ce n'étoit proprement qu'une ratification de celui du 19 Mai 1464, année de la naissance de cette Princesse. A peine étoit-elle née, que Charles Duc d'Orléans l'avoit demandée pour Louis son fils. Le contrat porte que c'est à la prière de Marie de Clèves Duchesse d'Orléans, que le Roi a bien voulu accorder Madame Jeanne de France sa fille à Louis Duc d'Orléans.

Il y a eu peu de Princesses aussi malheureuses que Jeanne de France, si toutefois on peut l'être avec autant de vertu qu'elle en avoit. Louis Duc d'Orléans son mari étant monté sur le trône fous le nom de Louis XII. après la mort de Charles VIII. fit prononcer la nullité de son mariage par des Commissaires du Pape. Les prodiges que le Peuple crut voir le jour qu'on prononça la sentence qui annulloit le mariage, prouvent du moins qu'on la regardoit comme irrégulière. C'est ainsi que des bruits populaires peuvent servir à éclaireir des E 3 faits.

faits, quelquefois même à former le ju-1473. gement qu'on en doit porter. La Reine Jeanne trouva sa consolation dans la Religion, asile sur pour les masheureux. Aiant consacré sa vie uniquement à Dieu, elle institua les Religieuses de l'Annonciade, les soutint par ses bienfaits, & les édifia par ses vertus (\*).

Après

\* On alléguoit quatre moyens de nullité contre le mariage de Louis XIL avec jeanne de Frances. 3. La parenté au quatrième degré entre les conjoints: 2. l'affinité fpirituelle qui naissoit de ce que Louis XII. étoit filleul de Louis XII Père de Jeanne: 3. la violence dont on présendoit que Louis \$1. avoit usé pour forcer à ce mariage Louis XII, alors Duc d'Orléans: 4. le défaut de consommation.

Les deux prémiers moyens ne sour point dinmens, quoique le second soit qualisié rel dans les Bulles d'Alexandre VI. Le troisième moyen est détruit par le contract même. On jugera de la validité du quatrième par l'extrait du procès verbeil de dissolution du mariage. Il a pour titre:

29 Procès verbal de Philippe Cardinal de Luxem-,, bourg, Evêque du Mans, de Louis Evêque ,, d'Albi, & de Fernandus Episcopus Septensis (de Centa) Commissaises par deux Bulles du , Pape Alexandre VI. y inférées fur les caufes de ,, la féparation du mariage du Roi Louis XII. & ,, de Jeanne de France, avec la fentence desdits " Commissaires, par laquelle, veu par les déposi-,, tions d'un grand nombre de témoins, que le " Roi, n'étant encore que Duc d'Orléans, avoit si été contraint & force par les menaces du Rol Louis XI. & du Roi Charles VIII. de consentir ,, audit mariage : que ladite Jeanne étoit impuif-,, fante, quèd esset à natura impersetta, corpore vi-3) riata & maleficiata , non apen vire , & qu'ils ", étoient cousins au quatrième degré, ils décla-, rent ledit mariage nul, avec pouvoir à Sa Ma-, jefté de fe marier ... · Les prémières: Bulles font du se Juillet, les der-

Après le mariage de Louis d'Orléans -& de Jeanne de France, le Roi sit celui 4473. d'An-

nières du 31 Aout, & la sentence donnée dans l'Eglise Paroiffiale de St. Denis d'Amboise du 17 Déčembre 1498.

Le procès fut commence à Tours le 18 d'Août par la fulmination des prémières Bulles. Le 29 da même mois Antoine de Lestang (de Stagno) Docteur en Droit, & fondé de procuration de Louis XII. sie sa plainte, & forma la demande en nullité devant les Commissaires. Après avoir articulé les moyens concernant la parenté, l'affinité spiriruelle, & la prétendue violence, il dit à l'égard du quatrième moyen, que la Reine étoit corpore viciata & malesiciata, non apta viro, steque non po-tuisset & non posset concipere, semen virile secundam congruentiam natura recipere, imo neque à viro intra claustra pudoris naturaliter cognosci , prout ex aspec-tu sui corporis judicari poterit: undo chu pratensum matrimonium fuisset contra fines & bona matrimonii, ac intentionem principalem ejus non tenuit ipso jure, & par conséquent le mariage étoit nul de plein droit.

La Reine Jeanne, assistée de son Conseil compose de Mare Traners Official de Tours, de Robert Salomon Provincial des Carmes, & de Pierre Bourelli Avocat, répondit dans son prémier interrogatoire du 6 Septembre, que la parenté au quatritme degré, & l'affinité fpirituelle, n'éthient pas des empêchemens dirimens; que de plus le Cardinal de St. Pierre-aux-Liens, Légat à latere en France, avoit donné les dispenses; que le mariage n'avoit point été force, & qued ipsa est babilis ad amplexus viriles . & fuit carnaliter cognita à Rege.

Dans les interrogatoires suivans, la Reine interrogée, si elle n'avoit point d'impersections corporelles que n'euffent pas les autres femmes, elle répondit : Je sai que je ne suis ni fi belle, ni fi bion faite que la plupart des femmes : mais je ne m'en erois pas moins propre an mariage, (apta vire.) Interrogée si elle vouloit s'en rapporter à la visite des Sage-femmes, elle répondit qu'elle vouloit y pensef, & agit suivant les Loix de l'Eglise. Quoique l'interrogatoire foit en Latin, il est terminé par d'Anne sa fille ainée avec Pierre de 1473. Bourbon, Sire de Beaujeu.

Louis

une cédule conque en ces termes, que la Reine présenta sux Commissaires: Messeigneurs, je juis semme, ne me cognois en procès, & sur tous autres assaires me déplate l'assaires de préses. Je vous prié me supporter, si je dis ou réponds chose qui ne sois convenable; & proteste que si par mes réponses, je réponds à chose à laquelle ne soye tenue répondre, ou que Monsseigneur le Roi n'ait écrit en sa demande, que ma réponse ne me pourra présudicier, ne proussier à Monsseigneur le Roi, en adhérant à mes autres protessais sintes par-devant vous à la dernière expédition, & n'essse jamais pensé que de cette matière est pu venir que un procès entre Monseigneur le Roi & moi, & vous prie, Messeigneurs, cette présente protestation être insérée en ce présent procès.

Le Roi voyant que Jeanne ne convenoit pas des faits, demanda une information par témoins, & une visite de Sage-femmes. Jeanne refusa la visite, disant que la pudeur s'y opposoit, & qu'elle étoit inutile, puisque le Roi eam diversis vicibus carnaliter cognovisse, & l'avoit traitée comme sa

femme, in letto & alias.

Il y ent beaucoup de procédures à ce sujet. leanne ne voulant pas se soumettre à la visite, offrit de s'en raporter au serment du Roi, déclarant au surplus qu'elle ne soutenois le procés qu'avec regret, pour la décharge de sa conscience, ce qu'elle ne feroit pour tous les biens & bonneurs du monde, suppliant le Roi son Seigneur, dont elle desire faire le plaifir, sa conscience gardee, de n'être mécontent W'elle. Elle ajoura que le Roi ne pouvoit pas allé-guer qu'il cut été forcé à la consommation, licet in muliere carnalis copula posit esse coasta; secus tamen est in vire, à quo de jure non prasumitur per. mulierem violenter extorta; que le Roi étoit venu la voir à Lignières, qu'il y avoir quelquefois pal-lé dix on douse jours, or que là cam eddem pernelabat, folus cum fold, nudes cum nuda, debitum conjugate per carnalem copulam reddendo, visus, ofcula, amplexus, ac alia signa appetitiva experientia copula conjugalis, imò etiam veratis copula, prout decet inter conjuges, aperte manifestando. Cum ipse

Louis ne defiroit plus que de faire la paix avec le Duc de Bourgogne, mais il 1473.

ex letto conjugali furgeret, pluries dixit, & fe jastavit corane pluribus, qued necesse babehat bibere & jentare . eo quod ipfam ter aut quater segneverat carnaliter, dicendo verbis gallicis: J'ai bien gaigné à boy-re, parce que j'ai cb ... ma femme la mis trois ou quatre fois; que le Roi en avoit ule ainsi plusieurs fois depuis la more de Louis XI, qu'il n'avoit point reclamé contre son mariage aux Etats de Tours ; qu'il no pouvoit pas alléguer qu'il eur été retenu par la crainte, puisqu'il s'étoit plaint du mauvais gouvernement en préfence du Parlement, de l'Univerlité & du Corps-de-ville; qu'il s'étoit révolté contre Charles VIII. & que pendant tout ce tems-là il avoit toujours vécu maritalement avec elle; qu'on ne doit pas la regarder com ne incapable d'avoir des enfans, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont ni plus belles, ni miesz faites qu'elle, qui en ont eu: d'où elle conclut à ce que le Roi soit débouté de sa demande, & que leur mariage soit déclaré bon & valide. Le Roi repliqua par Procureur, qu'il n'avoit pas reclamé contre son matiage dans les Etats, parce qué ce n'étoit ni le tems ni le lieu convenable; mais qu'il l'avoit fait en Bretagne, d'où il avoit même envoyé à Rome pour ce lujet. Asia de prouver la violence de Louis XI. le Roi rapporte une Lettre de ce Prince au Comte de Dammartin, où il dit ... Je me fuir délibéré de faire le mariage de ms petite-fille Jeanne & du petit Duc d'Orléans, pour ce qu'il me semble que les enfans qu'ils auront enfemble ne leur couteront gueres à nourrir , vont aversiffant que j'espère faire ledit mari ve, ou autrement ceux qui iront au contraire, ne seront jamais effurés de leur vie en mon royaume, Go. Ce qui pourroit faire donter de la vénité de cette Lettres c'est qu'on prenoit la précaution de faire entendre beaucoup de témoins pour certifier que la signature étoit de Louis XI. & la contre-signature de Tillatt. D'ailleurs, comment ponvoit on prévoit qu'elle séroit stérile, puisqu'elle n'avoir que deux mois lorsqu'elle fut promife ? A l'égard de la conformation que la Reine allègue prossin clipto E s

s'y trouvoit bien des difficultés. Onia-1473. voit déjà tenu inutilement plusieurs confé-

> can reiteratis vielbus, le Roi répond qu'il n'en aule ainsi que par dissimulation & pour la paix.

> Il est à propos de remarquer, que le Roi faisoit difficulté d'affirmer par ferment les mêmes vhoses, qu'il faisoit dire par son Procureur. La Roine penissant toujours à exiger le serment du Roi, il e'y déterming unfin, & nia formellement cout, ce qu'elle avoit avencé. L'internogatoire est en Latin, & les réponses de Louis XII. Sont en Fançois.

> On trouve à la suite de la sentonce depuis le 16le 223, jusqu'au rôle 434, les noms & les dépositions des témoins. Ils sont en grand nombre, se répètent presque tous, & difent que Louis XII. & Jeanne de France sont parens au quatrième degré : qu'il y a de plus entre eux une alliance spirituelle, parce que ce Prince étoit fillent de Louis XI; que Louis; XIL alors Duo d'Orléans, avoit été forsé d'épouser Jeanne; que Lopis XI. avoit fait faire plusieurs mariages de cette names, c'est-à-dire, par violence; que le Duc d'Orléans n'avoit jamain pu souffrie sa femme; qu'il s'étoit réfugié en Breregne sous le règne de Charles VIII; que des loss il avoit seclame contre la violence qui lui avoit zté, faite; qu'il y avoit au des propositions de maziage entre lui-& Anne de Bremgne; qu'il avoit envoyé à Rome pour demander la dissolution de son prémier mariage; que sur ces entrefaites le Duc d'Orleans avoit leté fait prisonnier à la basaille de St. Aubin , était demeuré plus de deux sus en prison. Le avoit été graité avec la dernière dureté par ordre de Charles VIII; que la Princelle Jeanne alloit visiter fon mari, lui donnoit tuus les lecours possibles, & avoit eafin obtenu sa liberté.

> Sur le din-septème article de l'interrogateire, qui concerne le défaut de conformation , & qui est répété dans tous les interragateires particuliers, les témoins déposent qu'ils favents au qu'ils ont entendu dire que la Princesse Jeannavoit renjeun déplu à son maris. Quelques susse, un exalment se vertes , disent qu'elle étoit affez belle; mais teus s'accardent à dire qu'elle étoit melfailles, et ; que la Duchtesse Donaitière distribus l'avoit

tou.

Stronges à Soulis & à Compiègne. Le Duc me vousoit rien accorder, a moins 1473. aulon ne lui remît Amiens & Saint-Quenun; & le Roi vouloit garder ces places pour couvrir les frontières de Picardie.

touchée nue, & qu'elle avoit trouvé vas naturale artime cum retractione ex une latere fr une offe imsediente. Salmon de Bombelle Médecin du Roi Louis XII, & demier Dépolant, ajoute que ce Rrince lui avoit dit: Je soys le grand diable, enegues à ma vie se ne la ch.... nasurellement comme une sates forme : & quando volebat cum ed coire, invenichat quandam terthesitatim in orificie vulva, adee qued virga ejus non poterat ingredi, fed valefatiento se, emittebat semen inter, seu supra crura ipsius demine Joanne.

Toures ces dépositions, & celles du Roi même, concourent à prouver que Jeanne étoit flérile de fait, qu'elle étoit peut-être incapable d'avoir des enfans, mais non pas que le mariage fût resté sans

conformation.

L'ai cru devoir donner l'entrait de ce procès verbal, parce que cette pièce est très rare, (\*) curieuse en elle même, qu'elle a été ignorée de la plapart des Mistotiens, ou qu'ils n'ent pas voults en faire mention; comme si la vérité pouvoit jamais être déplacée dans l'Histoire, qui doit en être'dépolitaire. Les Ecrivains timides font naître par leur silence, des soupçons qui seroient dissipés par un récit visi. simple & naif. Louis XIL sizht fait prononcer la nullité de son mariage avec feamue de France, époula Anne de Bretagne veure de Oblatles. VIII. qu'il avoir simée devant & après son mariage. Cette Princesse étoit sircète &c & généreule, mais impérieuse & sérère. Ce qui prouve l'alcendant que les Princes ont fur ceux qui des environment, coll qu'elle mit la Vertu de la mode dans la Cour.

(?) Il y a en trois expédicions sie on procès-verbal, chaque Commissaire en stant fait faire une. L'une oft à la Bibliothèpare de Mot. (Mainticht confenant 234 roles, ann. 5574) l'autre, dans celle de Mr. lo Clanceller; le muitème; ell-telle dens les Archives de l'Eglife-d'Adol.

Pendant ces contestations, le Connécas

ble s'empara de Saint-Quentin, sous prétexte d'empêcher le Duc de Bourgogne d'v entrer: mais son dessein étoit de s'y faire une espèce de Souveraineré. Le Roi prit le parti de dissimuler son ressentiment contre le Connétable, de peur qu'il ne livrât cette ville au Duc de

Bourgogne.

Charles, n'aiant signé la trève avec la France que pour porter ses armes en Allemagne, se saissit de Montbelliard, & fit prisonnier le Duc de Virtemberg. Enivré par les succès, irrité par les obsta-'cles, il ne pouvoit goûter un moment de repos; son projet étoit d'étendre sa Décemb. puissance d'une mer à l'autre. Après avoir déclaré qu'il prétendoit ne plus re-Tever du Roi, il établit à Malines un Parlement où toutes les affaires des Pays-Bas devoient être jugées définitivement. Ce Prince gardoit li peu de mesures, que sans avoir égard à la trève qui n'étoit pas expirée, il entra dans le Nivernois. Le Roi y fit marcher des troupest dui arrêterent les Bourguignons, & reprirent les villes dont ils s'étoient saisis. Il écrivit en même tems à ses Ambassadeurs de faire savoir aux Conservateurs ide la trève, qu'ils eullent à faire réparer les dommages qu'on avoit faits dans le Nivernois.

\* Fandis que le Roi étoit occupé à prévenir ou à repousser les entreprises du Duc de Bourgogne, il étoit importuné

par une guerre domestique, qui étoit alors très intéressante, & qui seroit ridicule aujourd'hui, si l'on devoit jamais être étonné des fidicules des hommes. ou qu'ils pussent être frappes de ceux de leur siècle. La dispute des Réalistes & des Nominaux partageoit alors les Ecoles. De tout tems la Philosophie regnante s'est unic à la Théologie. Dans les prémiers siècles de l'Eglise le Platonisme dominoit parmi les l'héologiens, comme le Péripatétisme règnoit dans les derniers fiècles. Sous Louis XI. les Réalistes & les Nominaux formoient la dispute dominante, car il faut toujours qu'il y en ait une; & jamais elle n'est plus vive, que lorsqu'elle roule sur une question de mots. De part & d'autre on se traitoit d'hérétiques, & l'on s'enten. doit fort peu. La fausse Philosophie est toujours emportée, & ceux qui foutiennent les disputes Scholastiques, ne manquent jamais de les revêtir du manteau de la Religion, & d'y faire intervenir les Puissances Eccléssastiques & Séculiè-Tout ce qui paroissoit intéresser la Religion, attiroit l'attention de Louis XI. Il craignoit les divisions dans l'Etat; c'est pourquoi il donna une Déclaration portant défenses de lire les Livres d'Ockam, d'Arimini, de Buridan, & de quantité d'autres, dont les noms sont aujourd'hui ausli ignorés que leurs ou-

Après la Réligion, ce qui touchoit le E 7 plus

1473

plus Louis XI. étoit le Commerge. Il s'étoit répandu en France beaucoup d'Espèces étrangères d'un titre au dessous de celui du Roi, & qui étoient reçues pour une égale valeur; desorte que les Etrangers faisoient fondre nos Espèces, en frappoient de nouvelles, & nous les rapportoient à un prix au-dessus de leur titre. On remédia à cet abus, en ordonnant que les Monnoies étrangères ne seroient plus reçues que suivant le titre & au marc.

Louis fit cette année quelques nouveaux arrangemens dans fa Maison. Il augmenta sa garde de cent archers sous le commandement de Jean Blosset: c'est le prémier Etablissement des Compagnies

Françoises des Gardes du-corps.

Cette année mourut Charles Comte du Maine frère de Rene Roi de Naples & de la Reine Mère de Louis XI. Le Comte du Maine avoit partagé la puisfance du Roi Charles VII. Havoit encore eu beaucoup de crédit au commencement du règne de Louis XI; mais la guerre du Bien public l'aiant rendu sufpect, le Roi, qui consideroit ses sujets par leur fidélité, par leurs serviges, 🕱 non par leur naissance, priva le Comte du Maine de ses charges. La disgrace de ce Princo fut d'autant plus humilian, te, que le Roi pour le punir n'eut qu'à retirer la faveur; il ne le craignoit pas assez pour porter se ressentiment plus loin. Le Comte du Maine fut un de ces exemexemples this prouvent que fous un Moi puissant, see plus Grands d'on Etat ne 1478. brillene que d'un éclet amprontés qu'ils n'existent que par la faveur : & oulils. combent dans l'obscurité, sitôt que teur Maître cesse de les regarder favorablement.

Le commencement de l'année fuivante fut marqué par le complot le plus noir. Louis aiant fait offrir rune abolis Paques le tion, une charge & des penfions à Ithier 10. Avril. Marchand, Maître de la Chambre aux Deniers du fen Duc de Guvenne, Ithier envoya à la Cour Jean Hardi un de ses

domestiques, sous prétexte d'écouter les propositions, & avec la commission segrette d'empoisonner le Roi. Hardi come muniqua son dessein à un Officier de la bouche nommé Coliner de la Chênaie. & llui offrit vinge-mille écus pour donner le poison. Coliner feignit d'accepter la proposition, se chargea du poison, de remit entre les mains du Roi, & lui

découvrit tout.

Hardi fut arrêté. Le Roi voulut que 20 Janv. le procès fût fait par Gaucourt Gouvermeur de Paris, & par le Corps-de-ville. affiftés du Prémier-Préfident & du Prévôt de Paris. On fut plus de deux mois à instruire le procès. Je trouve un Arrêt, qui ordonne que Hardi sera aptiqué une seconde fois à la question pour avoir révélation des complices: il fut enfin condamné à être écartelé, & traîné sur une claie au funlice. Sa tête fut mise

an bout d'une lance devant l'Hôtel de 1474. ville, le tronc de son corps fut brulé, & ses membres furent attachés à des poteaux dans quatre villes frontières. L'Arrêt ne nomme point d'autre complice qu'Ithier, qui prit la fuite: il n'est fait aucune mention du Duc de Bourgogne, auoique plusieurs aient écrit qu'il avoit promis ou donné cinquante-mille florins d'or à ceux qui empoisonneroient le Rois Ce qui pourroit confirmer les foupcons contre le Duc, c'est qu'il n'est pas vraisemblable qu'Ithier eut refusé le parti avantageux que le Roi offroit, & se fût déterminé à l'empoisonner, sans y être porté par un intérêt puissant; & il n'y avoit que le Duc de Bourgogne dont la haine fût assez reconnue, pour qu'il fût suspect d'avoir conseillé le crime. Louis anoblit Colinet, le sit son Maître-d'hôtel, & lui donna la Seigneurie de Castéra. Ce don aiant été disputé à ses héritiers par ces hommes vils qui croient qu'on ne sert les Rois qu'en dépouillant leurs sujets, fut confirmé par François I.

Le Duc de Bourgogne apportoit si peu de dispositions à la paix, que tout ce que les Plénipotentiaires purent retirér de leurs conférences, sut de conclure une prolongation de trève jusqu'au 1. de Mai de l'année suivante. Les Altiés compais dans la trève précédente, le furent pareillement dans celle-ci, avec la clause qu'ils déclareroient dans le terme de trois mois, s'ils vouloient accéder à ce Traité. Cette restriction fit naître de grandes difficultés dans la suite, au sujet des démêlés de Louis XI. avec le Pai d'Armanne.

Roi d'Arragon.

Louis n'avoit plus en Roussillon que le château de Perpignan, la Roque, Bellegarde & Colioure. Le Roi d'Arragon ne doutoit point que Louis, fatigué de la guerre, ne lui cédât ensin ces places, sans exiger les trois-cens-mille écus. Pour achever de le gagner, il lui envoya la Cardonne Comte de Prades, & le Castellan d'Emposte, en qualité d'Ambassadeurs, pour traiter du mariage du Dauphin avec la Princesse Isabelle fille du Roi de Sicile.

Les Rois de France & d'Arragon ne se soucioient ni l'un ni l'autre de faire ce mariage. L'un songeoit à retirer le Rous-fillon, l'autre à le garder; & tous deux à se tromper, en expliquant les Traités

selon leurs intérêts.

Le Roi étant alors sur la frontière de Picardie, avoit laissé un Conseil composé du Chancelier, de Tristan Evêque d'Aire, du Comte de Candale, & du Protonotaire Jean d'Amboise. Les Ambassadeurs s'adressérent à ce Conseil, & se plaignirent que le Roi d'Arragon n'eût pas été compris dans la trève en termes aussi exprès que les Ducs de Bourgogne & de Bretagne; puisqu'ils avoient tous trois les mêmes intérêts, qui étoient, dissient-ils, de s'opposer aux usurpa-

1474

tions du Roi. Ils portérent les mêmes 1474, plaintes au Conseil; ils rapellerent le Traité de 1462, par lequel le Roi de France s'étoit engagé de foumettre la

Catalogne.

Les Ambassadeurs avoient raison en plusieurs points. Ils ne pouvoient pas nier que si les Troupes Françoises ens. sent conquis la Catalogne, les Comtés de Rouffillon & de Cerdagne devoient demeurer à la France , jusqu'à ce qu'on eût pavé les trois-cens-mille écus: mais ils pouvoient objecter que la Catalogne n'avoit pas été réduite: Louis avoit même fourni des troupes au Duc de Lor-

raine contre le Roi d'Arragon.

La réponse du Conseil fut moins une justification de la conduite du Roi, qu'une recrimination contre Jean d'Arragon. On lui reprochoit que ses troupes avoient commis des hostilités jusques dans le Languedoc: que Calla Luna venoit encore récemment de surprendre le château de St. Félix, de Riotar, celui de Cerdagne, & avoit fait pendre lehannot qui y commandoit; que les Ambassadeurs n'étoient venus que pour amuser le Roi, & qu'ils avoient ordre de n'agir que suivant les vues du Duc de Bourgogne, Prince le plus ennemi de la paix.

Pendant que les Ambassadeurs d'Arragon étoient à Paris, le Roi y vint passer quelques jours, pour leur donner une idée de sa puissance, en faisant devant eux les montres de la Milice Bourgeoi-

se de la capitale. Il se trouva près de cent-mille hommes sous les armes, avec un beau train d'artisterie. Le Roi mena ensuite les Ambassadeurs souper avec lui, & leur sit présent de deux vases d'or pesant quarante marcs. Il leur sit rendre tous les bonneurs possibles: mais pour éviter de trainer d'affaires qu'il ne vouloit point décider, il partit promtement, & passa plusieurs mois sur les frontières de Picardie.

Les Ambassadeurs, voyant que le diff férend qui étoit entre le Roi de France & leur Maître ne se termineroit plus que par les annes, prirent la route d'Arragon; mais ils furent arrêtés au Pont-Saint-Esprit & ramenés à Luon. Us se plaignirent de la violence qu'on osoit faire à des Ministres publics. On leur répondit que ce retardement étoit pour leur propre sureté, & qu'il failoit donner le tems de prévenir les Commandans de la frontière, & de savoir d'eux quel étoit le chemin le plus fûr. On leur donna enfin de fort mauvailes raisons, parce qu'on n'avoit d'autre dessein que de les retenit jusqu'il ce que les troupes du Roi le sussent emparces du Roussillon. Les passages étoient si bien gardés, que le Roi d'Arragon ne recevoit aucunes nouvelles de ses Ambassadeurs. Cependant il aprenoit que l'Armée Françoise étois entrée dans le Roussillon: il en écrivit au Roi, & le pria de faire cesset les hostilités. D'un autre côté le Due

1474.

.1474.

de Bourgogne déclara que le Roi d'Arragon étoit compris dans la trève. Louis répondit d'abord à l'un & à l'autre d'une façon assez obscure, puis il prétendit que les Royaumes d'Arragon & de Valence lui appartenoient comme héritier & donataire de la Reine Marie d'Anjou sa Mère, à qui ils avoient été cédés par son contrat de mariage; que sa Mère étoit fille d'Yolande d'Arragon, fille ainée & héritière de Jean I. Roi d'Arragon. La filiation étoit certaine; & si la Reine Marie avoit été fille unique d'Yolande d'Anjou, les droits du Roi auroient été fondés; mais elle avoit eu plusseurs frères, dont deux lui avoient survécu. Ainsi le seul titre du Roi étoit la prétendue donation faite à la Reine sa Mère par son contract de mariage. & la cession qu'elle lui en avoit faite : comme si les Royaumes se transportoient fans l'aveu des Peuples, ou que les sujets fûssent des esclaves dont on pût faire un commerce. Le droit du Roi sur les Comtés de Roussillon & de Cerdagne étoit mieux fondé: Vengagement avoit été fait pour sauver la Reine d'Arragon. & conserver ce Royaume, qui étoit en très grand péril, lorsque les François firent lever le siège de Gironne. ajoutoit que son dernier Traité avec le Roi d'Arragon étoit indépendant de la trève. Il choisit le Duc de Bretagne pour arbitre de ses prétentions, & envoya le Chancelier Doriole pour les lui expliquer.

Le Duc répondit que la trève n'aiant. été faite que pour parvenir à la paix, 1474. toutes voies de fait, sous quelque prétexte que ce fût, étoient contraires à l'esprit de la trève; que lorsque les Ambassadeurs de France avoient déclaré au Congrès de Compiègne que le Roi prétendoit réserver ce qui concernoit le Roussillon & la Cerdagne, les Plénipotentiaires du Duc de Bourgogne avoient remontré que leur Maître n'entendoit point qu'on mît cette exception; que le Roi n'avoit point alors fait mention de ses prétentions sur les Royaumes d'Arragon & de Valence, & qu'on les examineroit lorsqu'il seroit question de faire le Traité de paix.

Le Roi, n'aiant pas obtenu du Duc de Bretagne ce qu'il en espéroit, sit entrer une Armée en Roussillon sous le commandement de du Lude, d'Yvon du Fau, & de Bousile-le-Juge. On ouvrie la campagne par le siège d'Elne. Cette place étoit désendue par Bernard d'Olms, que le Roi avoit fait Gouverneur du Roussillon. Le Roi d'Arragon essaya inutilement de jetter du secours dans la place selle sut si vivement pressée, qu'elle se rendit à discrétion: le Roi sit tran-

cher la tête au Gouverneur.

Dans le tems que le Roi faisoit la guerre au Roi d'Arragon, il évitoit de se brouiller avec toutes les autres Puissances; il refusa même de faire une ligue que l'Empereur lui proposoit contre le Duc de Bourgogne Louis

Louis étoit encore plus aptemif à pré-1474. venir les troubles dans l'intérieur du Royaume. Inflexible à l'égard de ceux qui offoient s'opposer à fon autorité, il en

fir un exemple sévère à Bourges.

: On avoit mis une imposition pour faire réparer les fortifications de la ville: it y cut à ce sujet une émeute où le Fermier de l'impôt fut makraité. Cleigé & les principaux habitans voulurent prévénir la vengeance du Roi, en faifant eux-mêmes justice des coupables. & délibérérent for les moyens de proceder dans cette affaire: mais Louis n'aimant pas les longues formalités dans ces occasions, nomma une Commission composée de Gens d'épée & de robe, & Penvoya à Bourges avec une Compagnie d'arbaleniers pour la faire respecter: Du Bouchage, Chef de la Commission eut ordre de faire une recherche exacle des coupables, de n'avoir égaid à aucune franchise, & de faire punir jusqu'à l'Archeveque même, s'il étoit criminel.

Du Bouchage répondit aux intentions de son Mattre: sans s'écarter de la justice, il fit mourir les plus coupables, le reste fut exité, on condamné à l'amende. Le Roi changea la forme de la police de la ville, & ordonna qu'elle feroir gouvernée par un Maire & deux Echevins, dont il se réservoit le choix.

Le Roi projettoit alors de faire encore un plus grand exemple dans la perfonne du Connérable. Chabanes de Cur-

1474.

ton Gouverneur de Limousin, & Jean. Hubert qui depuis sut Evêque d'Evreux, étoient alors à Bouvines pour traiter de la paix avec Hugonet & Imbercourt. Le principal article de leurs instructions étoit d'offrir au Duc de Bourgogne de lui remettre Saint-Quentin & les Terres du Connêtable, s'il vouloit le livrer au Roi. Le marché sut bientôt conclu par Imbercourt, ennemi juré de St. Poldépuis qu'il en avoit reça un démenti dans une conférence: la modération avec laquelle Imbercourt y avoit répondu, avoit suspendu son relientiment, & ne l'avoit pas détruit.

Le Connétable, instruit de ce qui se traitoit contre lui, écrivit au Roi, & lui demanda une entrevue, sans quoi il déclaroit qu'il alloit se jetter entre les bras du Duc de Bourgogne. Le Roi, craignant qu'il ne prît ce parti, donna ordre à ses Plénipotentiaires de rendre les scellés & de retirer les leurs, & accepta l'entrevue. St. Pol en règla luimême les conditions, & se rendit sur un pont entre la Fère & Novon, armé & suivi de trois-cens hommes d'armes. Le Roi s'étant fait attendre, en fit des excuses au Connétable, qui de son côté s'excusa de ce qu'il paroissoit devant lui avec des armes, mais que c'étoit par la crainte de Dammartin son ennemi. Le Roi feignit d'être satisfait de ses excuses; le Connétable lui promit de le servir fidèlement, & passa ensuite la barrière

.1474

rière pour le faluer. Le Roi le reçut avec bonté, & le réconcilia avec Dammartin, c'est-à-dire, qu'il les obligea de dissimuler leur baine.

Les Rois pardonnent rarement à ceux qu'ils craignent. Louis ne fongea plus qu'aux moyens de perdre un sujet trop puissant, qui avoit osé traiter avec lui d'égal à égal. Le Roi demeura en Picardie, pendant qu'on travailloit à Paris au procès du Duc d'Alencon. Ce Prince avoit toujours besoin de pardon, & n'en étoit jamais digne; l'impunité ne faisoit que l'enhardir au crime. Ingrat par caractère, criminel par habitude, inquiet, factieux, il n'avoit aucune vertu, & n'étoit distingué que par sa qualité de Prince, qui le rendoit plus coupable. Le Roi, las d'exercer une clémence, qui à force d'être répétée devenoit injurieuse à la Majesté & dangereuse pour l'Etat, avoit fait arrêter le Duc d'Alencon dans le tems qu'il se disposoit à passer auprès du Duc de Bourgogne, pour lui vendre les terres qu'il possédoit en France. Le Parlement fut chargé de lui faire son procès, & rendit un Arrêt, qui en le déclarant criminel de leze-majesté. & de plusieurs autres crimes, le condamna à mort . l'exécution toutefois réservée jusqu'au bon-plaisir du Roi. Les biens du Duc d'Alencon furent confisqués, mais le Roi en rendit la plus grande partie au Comte du Perche son fils.

Tandis que le Roi cherchoit à rame-

ner

net ou punir les sujets rebelles, le Durde Bourgogne tramoit une nouvelle li- 1474. gue contre lui. Comme il avoit formé le projet de s'étendre du côté de l'Allemagne, & qu'il craignoit que le Roi ne mit obstacle à ses desseins, il résolut de lui opposer un ennemi capable de l'occuper. Il fit avec Edouard une ligue dé-25 Juillet. fensive & offensive, par laquelle ils convinrent de s'unir pour détrôner Louis. XI. Il fut arrêté que les Anglois feroient une descente en Normandie ou en Guyenne, & que le Duc les assisteroit de toutes ses forces pour recouvrer ces Provinces, & pour entreprendre la conquête du reste du Royaume. Comme la ligue étoit autant contre la Couronne que contre le Roi, il étoit dit qu'on feroit la guerre à quiconque possèderoit la Couronne de France; que ces deux Princes commanderoient chacun une Armée en personne; qu'ils agiroient séparément. & indépendamment l'un de l'autre; & qu'ils se joindroient dans le besoin. l'un des deux ne pouvoit commander son Armée en personne, le Général qu'il chargeroit du commandement, obéiroit au Prince qui seroit à la tête de la sienne. & les deux Armées seroient alors soumises au même chef. On n'écouteroit aucune proposition l'un sans l'autre. Le Roi d'Angleterre cède au Duc de Bourgogne la Champagne, le Comté de Nevers, les Villes de la rivière de Somme, les Terres du Comte de St. Pol, Tome II. ſе

\_ se réservant toutefois le droit de se fai-

1474. re couronner à Reims \*.

· Quoique le Roi ne sût pas précisément quel étoit le Traité, il jugeoit par les préparatifs d'Edouard & de Charles. qu'ils projettoient quelque grande en-treprise. Il fut encore mieux instruit par le Roi d'Ecosse, qui ajant été sollicité d'entrer dans la ligue, lui donna avis du refus qu'il avoit fait d'écouter des propositions contraires aux alliances & à l'amitié qui avoient été de tout tems entre la France & l'Ecosse. Il demandoit en même tems au Roi, la permission de passer par la France pour faire un pélérinage à Rome. Louis envoya aussitôt Mény Pény son Chambellan, remercier le Roi d'Ecosse, & lui représenter que dans les conjonctures préfentes il no devoit pas songer au voyage de Rome; que son prémier devoir étoit de veiller à la sureté de ses Etats & de ses Alliés; mais que si. contre son avis, il persistoit dans le dessein d'aller à Rome, & de passer par la France, on lui rendroit tous les honneurs qui étoient dûs à un allié & à un ami du Roi & de la Couronne. Le Roi d'Ecosse, suivant le conseil de Louis XI., demeura dans ses Etats pour observer la conduite des Anglois.

La plupart de ceux qui composoient le

· 17 4.

Ce Traité, iguaré de tous teux qui ont écrit juiqu'aujourd'hui, n'a été connu que par les Alles de RYMER.

le Conseil du Roi, indignés que le Duc. de Bourgogne ne se servit de la trève 1474. que pour se préparer à la guerre, & soulever toute l'Europe contre la France. vouloient qu'on marchât contre lui: mais le Roi n'aiant jamais plus de ressource dans l'esprit que lorsque le péril étoit pressant, fut d'un avis contraire. Il voyoit le Duc de Bourgogne prêt à porter fes armes du côté de l'Allemagne, ainsi il se garda bien de le troubler dans une entreprise qu'il prévoyoit devoir lui être funeste. La politique de Louis XI. étoit de se tenir toujours sur ses gardes, de ne prendre les armes qu'à l'extrémité, & d'attendre son salut des fautes seules de ses ennemis, dont il savoit parfaitement profiter.

Louis, au-lieu d'agir offensivement contre le Duc Charles, ne s'occupa que du soin de lui susciter des ennemis, & faisit l'occasion qui se présentoit au sujet du Comté de Férette. Il y avoit cinq ans que Sigifmond Duc d'Autriche avoit vendu ou engagé ce Comté au Duc de Bourgogne. Celui-ci y avoit mis pour Gouverneur Hagembac, homme cruel, avare, & plus propre à ruiner un Pays, qu'à ménager de nouveaux sujets. Les vexations d'Hagembac s'étendirent jusques sur les Suisses. Sur leurs plaintes, le Duc de Bourgogne envoya des Commissaires dans chaque Canton: mais comme on s'appercut par leurs ménagemens pour Hagembac, que c'étoit un de ces in-

instrumens de la tyrannie qui se chargent de la haine publique, qui ne se-1474. roient pas employes s'ils étoient plus intègres, & qui n'ont pas besoin de se justifier pour être absous; ceux qui s'étoient plaints, n'osérent plus se déclarer, dans la crainte de s'attirer le ressentiment d'un homme violent, injuste & foutenu. Il n'y eut que le Canton de Berne, qui séparant le Prince du Ministre, fit assurer le Duc que les Suisses ne cherchoient qu'à vivre en bonne intelligence avec lui; mais qu'ils ne pouvoient pas supporter les violences d'Hagembac. Le Duc ne fit aucune attention à ces remontrances, parce qu'il n'étoit occupé que de ses desseins sur l'Allemagne. à l'occasion des démêlés que Robert de Bavière, Electeur de Cologne, avoit avec son Chapitre. Toute la Noblesse de l'Electorat s'étant déclarée pour le Chapitre, implora la protection de l'Empereur, & choisit Herman Landgrave de Hesse pour être Administrateur de l'Electeur, avec assurance de tous les suffrages, s'il devenoit vacant.

Le Duc de Bourgogne, pour qui toute occasion de guerre étoit un motif sufsissant de l'entreprendre, se mit à la tête st. Juillet. d'une puissante Armée, & vint avec l'Electeur de Cologne mettre le siège devant Nuys, ville sur le bord du Rhin. Le Landgrave de Hesse s'enferma dans la place avec une forte garnison, & se mépara à faire une vigoureuse défense.

en

en attendant qu'il fût secouru par les

Princes de l'Empire.

1474.

Louis, jugeant que les mécontentemens des Suisses étoient d'une plus grande importance qu'ils ne l'avoient paru au Duc de Bourgogne, résolut de profiter de cette occasion pour faire rentrer Sigifmond Duc d'Autriche dans le Comté de Férette, pour faire déclarer les Suisses contre le Duc de Bourgogne, & pour en faire des Alliés utiles à la France. Pour cet effet il se rendit médiateur entre eux & le Duc d'Autriche, termina leurs différends, & prêta cent-mille florins à Sigismond, pour rembourser le Duc de Bourgogne du prix de l'engagement du Comté de Férette. Il fit en 26, Octob. même tems alliance avec le Canton de Berne & avec ceux de la Ligue d'Allemagne.

Ce Traité \* causa une révolution gé-

<sup>\*</sup> Comme il a servi de modèle à ceux qui l'ont suivi, il est à propos d'en donner le sommaire. Les Alliés s'expriment à peu près en ces termes: Le Seigneur Roi en toutes & chadunes nos guerres, & plecialement contre le Duc de Bourgogne, nous doit sidélement donner aide, secours & désense à ses dépens. Outre plus, tans qu'il vivra, il nous sera tenir & payer tous les ans en la villé de Lyon, en témoignage de sa charité envers nous, la somme de vingtemille storins; & si ledis Seigneur Roi en ses guerres à armées avoit besoin de notre secours, & d'icelui nous requéroit, des lors nous serons tenus de lui sour ir à ses dépens tel nombre de soldats armés que le pourrons saire, c'est à scavoir en cas que ne selsons point occupés en nos propres guerres; & sem la paye de chaque soldat de quatre sierins & demi du Rhin par mois.

nérale dans les Cantons & dans les Pays
1474. voifins. Les villes de Strasbourg, de
Col-

Quand ledit Seigneur Roi voudra nous demander tel fecours, il fera tenir dans l'une des villes de Zurich, Berne ou Lucerne, la paye d'un mois pour chaque soldat; & pour les deux autres mois suivans, en la cité

de Genève, ou autre lieu à notre choix.

Du jour que les nôtres seront sortis de leurs maissons, commencera la paye desaits trois mois; ils jouiront de toutes les franchises, immunités & privilèges, desquels les sujets du Roi jouissent; & fi en quelque tems que ce soit nous requérons ledit Seigneur Roi de nous prêter secours à nos guerres contre le Duc de Bourgogne, & que pour autres guerres siennes il ne pât nous secourir, des lors, afin de pouvoir soutenir nosdites guerres, ledit Seigneur Roi nous sera déliver en sa ville de Lyon, tant & si longuement que aous les continuerons à main armée, la somme de wingt-mille storins du Rhin par quartier, saus préjudice de la somme ci-dessu mentionnée.

Et quand nous voudrons faire paix ou trêve avec le Duc de Bourgogne, ou autre ennemi du Roi ou de nous, ce qui nous sera loisible de faire, nous devens, & sommes tenus de réserver spécifiquement-icelus Roi ; & lui, semblablement comme nous, doit en toutes sez guerres avec le Duc de Bourgogne & autres, pourvoir que saisant paix ou trêve, nous soyons spécifiquement

o singulièrement réservés comme lui.

En toutes choses, nous reservons de notre part notre Baint Père le Pape, le Saint Empire Romain, & tous ceux avec lesquels nous avons jusqu'aujourd'hui contracté alliances: le même sera de la part du Roi, hormit le Duc de Bourgogne, à l'endroit duquel nous

nous comporterons ainsi que dit a été.

Et s'il arrive que nous soyons equeloppes de guerres avec ledit Dac de Bourgogne, des lors & à l'instant, icelui Roi doit mouvoir puissament en guerre contre ledit Duc. & saire les choses accontumées en guerre, qui soient à lui & à nous prositables; le tout sans dol & fraude aucune.

Et pour autant que cette amiable union doit être de bonne foi gardée ferme & inviolable durant la vie d'ieclui Roi, à cette cause, nous avons à icelui Roi fait délivrer ces présentes scellées, aiant reçu les sembla-

bies scellées, & confirmées de son scenn.

Colmar, de Schélestad, de Mulhau-sen, de Basse, & plusieurs autres en- 1474. trérent dans la ligue; les Peuples du Comté de Férette retournérent sous leur ancien Maître. Hagembac fut arrêté & Novemb. conduit à Brisac, où il eut la tête tranchée: & les Suisses ne gardant plus de ménagemens, entrérent en Bourgogne,

mettant tout à feu & à sang.

On reconnut alors que Louis XI. avoit usé d'une sage politique, en laissant le Duc de Bourgogne s'engager en Allemagne. Ce Prince, en restant devant Nuys, se mettoit hors d'état d'exécuter le projet qu'il avoit formé avec Edouard, d'entrer en France à main armée. D'un autre côté, Edouard n'osoit tenter une descente dans laquelle il ne feroit pas soutenu. Cependant on n'avoit jamais fait en Angleterre plus de préparatifs pour la guerre. Edouard croyant intimider Louis XI. l'envoya sommer par un Héraut de lui rendre les Provinces de Normandie & de Guyenne, sans quoi il le menacoit d'entrer en France avec toutes les forces.

Le Roi, qui n'employoir jamais de rodomontades, & qui les craignoit encore moins, ne daigna pas d'abord répondre à l'Envoyé d'Edouard. Le Héraut persistant à demander une réponse positive, & répétant toujours qu'Edouard passeroit incessamment en France: Dites à votre Mastre, répondit froidement le Roi, que je ne le lui conseille pas. Le Con-

- tinuateur de Monstrelet ajoute que peu de tems après Louis XI. envoya au Roi 1474. d'Angleterre un âne, un loup & un fanglier. On ne voit pas trop ce que cela signifioit: mais Edouard en fut extrêmement offense, & redoubla ses mena-

ces, qui n'eurent pas grand effet.

Quoique Louis redoutât peu ses ennemis, il ne négligeoit rien pour mettre le Royaume en état de défense: il fit faire de grands magasins de blé, munit les places, & garnit les frontières. Le Bâtard de Bourbon, Amiral de France, donna un Mémoire fort détaillé, pour faire voir de quel avantage il seroit de fortifier La Hogue, & d'y faire un port qui mettroit les vaisseaux à l'abri de toute insulte. Il arriva alors ce qui est souvent arrivé depuis: le projet fut examiné, aprouvé, & même admis, & resta sans exécution. On a éprouvé de nos jours combien cette entreprise eut été utile.

A peine les Suisses avoient-ils signé leur Traité avec la France, qu'ils se plaignirent des vexations que leurs Marchands essuyoient à l'entrée & à la sortie du Royaume, de la part de ceux qui étoient chargés de la perception des Droits Royaux, & qui les étendoient au gré de leur avidité. Il y avoit longtems que les Regnicoles faisoient les mêmes plaintes. Les Gens-d'affaires, abusant du besoin qu'on avoit de leur crédit, accabloient les sujets du Roi par des frais énor-

énormes. Ils avoient des Sergens à gages qui enlevoient les meubles des Taillables, & les ruinoient tellement par les frais, qu'ils les rendoient insolvables pour les impositions. Les Traitans, au défaut d'argent, enlevoient les vins, les blés du Paylan, & s'affocioient avec des Marchands qui mettoient ensuite aux

denrées le prix qu'ils vouloient.

Le Roi ignoroit une partie de ces vexations, ou se voyoit souvent dans la nécessité de les tolérer: mais il sentit de quelle importance il étoit de faire rendre justice à de nouveaux Alliés, pour les attacher à la France. Les Suisses eurent donc fatisfaction, & l'on profita de cette circonstance pour envoyer des Commissaires examiner les abus qui se Décemb. commettoient dans les Provinces, & punir les coupables.

Il est certain que Louis XI. en abaisfant les Grands, cherchoit à soulager le Peuple, & se relâchoit même de ses droits lorsqu'il en pouvoit revenir quelqu'avantage au Public: il le prouva cet-

te année au sujet de l'Imprimerie.

Cet Art fut inventé en Allemagne sur la fin du règne de Charles VII: la com-, mune opinion en donne la gloire à Mayence; peut-être pourroit-on l'attribuer à Strasbourg. Les prémiers Imprimeurs qui vinrent à Paris vers l'an 1470. étoient Ulric Gering, Martin Crantz, & Michel Fribulger. Ils s'établirent en Sorbonne, & furent encouragés par Guil-Fs. Tain.

laume Fichet & Jean Heylin de la Pier-1474. re. C'étoient les deux hommes les plus distingués de l'Université par leur science. Ils enseignoient l'Ecriture Sainte, la Philosophie & les Belles-Lettres; rivaux par leurs talens, une estime réci-

proque les rendit amis.

L'accueil qu'on fit aux prémiers Imprimeurs, en attira plusieurs autres, parmi lesquels étoit Herman Staterien, natif de Munster, & Facteur des Libraires de Mayence. Il avoit apporté en France beaucoup de Livres; mais étant mort, tous ses effets furent sais comme appartenans au Roi par droit d'aubaine. L'Université s'opposa à la saisse, & demanda que du moins il fut permis aux Ecoliers d'acheter les Livres. Ouoique l'Université ne fût pas alors aussi illustre qu'elle l'a été depuis, elle étoit plus considérée, & recommandable sur-tout par le nombre de ses Ecoliers, qui montoit à douze-mille, dont la plupart étoient des hommes faits. Les Sciences, encore fort imparfaites, n'en étoient pas moins honorées; & il n'étoit ni furprenant, ni rare qu'elles servissent à parvenir au Dignités.

Le Parlement aiant reçu l'opposition de l'Université, le Roi lui défendit de prononcer sur cette affaire. Il voulut d'abord que la saisse faite au prosit du domaine, est son effet en entier; & pour faire voir ensuite qu'il vouloit accorder une protection singulière aux Arts & aux

Ta.

Talens, il ne fe borna pas à permettre que les Livres fûssent rachetés par les 1474-Ecoliers, il donna ordre à Jean Briconnet, Receveur-Général, de rembourser · aux Libraires de Mayence deux-millequatre-cens-vingt-cinq écus pour le prix

des Livres faisis.

Cette année fut remarquable par la 1 sept. mort de Henri IV. Roi de Castille. Zurita soutient que ce Prince ne sit point de testament & que Hernand Pulgar qui le dit, s'est trompé. L'Histoire manuscrite de Don Diègo Henriquès del Castillo, Chapelain du Roi, dit que le Père Mancélo, Prieur du Couvent de St. Jérôme, confessa le Roi pendant une heure, & qu'ensuite il lui demanda hautement s'il n'ordonnoit rien pour le repos de son ame ou pour sa sépulture; à quoi Henri avoit répondu avec beaucoup de tranquilité, qu'il laissoit pour Exécuteurs de son testament l'Archevêque de Tolède, le Cardinal d'Espagne, le Duc d'Arrévalo, le Marquis de Villena, & le Comte de Bénévente; ce qui prouve qu'il y avoit un testament. On trouve encore dans une Chronique composée par un Officier de la Reine Isabelle, & qui par confequent ne doit pas être suspecte, que Henri fit un testament; qu'il institua Jeanne pour son héritière, & jura qu'elle étoit sa fille; que ce testament demeura entre les mains du Curé de Sainte Croix de Madrid, qui alla le cacher près d'Almeida, en Portugal, avec · d'au-

- d'autres papiers; que ce Curé confia dans 1474. la suite ce secret à Fernand Gomez d'Herrera son ami, qui en donna avis à · la Reine Isabelle, pendant la maladie - dont elle mourut; qu'elle envoya chercher ces papiers; qu'elle mourut avant le retour de ceux qui les apportoient; & que le Roi Ferdinand IV. qui après la mort de la Reine eut la régence des Royaumes de Castille & de Léon, sit bruler ces papiers. Il étoit nécessaire de rapporter ici ce qui concerne le testament de Henri, puisque l'incertitude : de la naissance de Jeanne fut cause d'une longue guerre entre Ferdinand IV. - Roi de Castille, & Alphonse V. Roi de Portugal; & que Louis XI. profita de cette division pour s'assurer la possession du Rouffillon.

Comme tout ce qui a rapport à l'Histoire des Arts est au moins aussi important que des récits de batailles, monumens de notre fureur, je finirai cette année par un fait qui servit à perfec-

tionner la Chirurgie.

Un Franc archer de Meudon fut condamné à mort pour plusieurs crimes; les Médecins & les Chirurgiens aiant su qu'il étoit incommodé de la pierre, préfentérent une requête, portant que plusieurs personnes étoient travaillées du même mal; qu'il étoit fort douteux que l'opération de la taille pût leur sauver la vie, mais qu'on pouvoit en faire l'épreuve sur un criminel. L'opération réussit: réusit; le malade fut guéri en quinze jours, & le Roi lui donna sa grace avec 1474.

une pension.

La guerre s'étant allumée au sujet de la Succession de Castille, obligea ceux 1475. qui y prétendoient de ménager la Fran- 26 Mars. ce. Isabelle & Jeanne de Castille se portoient pour héritières du Roi Henri IV. Isabelle alleguoit en sa faveur le serment que les Etats lui avoient preté. D'un autre côté, Jeanne, née en légitime mariage, avoit été reconnue pour fille de Henri, malgré des soupçons peut-être fondés, mais détruits par des Actes solemnels. Cette Princesse étoit soutenue par les Maisons de Pachéco, de Giron, de la Cuéva, & par le Portugal. Isabelle étoit appuyée par les Maisons de Henriques, de Mendoza, & de Vélasco. Les droits des Princes dépendent souvent de leur puissance. & celle des deux partis étoit à peu près égale.

Alphonse, Roi de Portugal, Oncle de Jeanne, au-lieu de profiter du prémier instant, d'entrer en Castille à main armée, & d'achever de justifier par le succès, les droits de sa nièce, s'amusa à tenir des Conseils; & en délibérant, perdit le tems d'agir. Il envoya s. Janv. un Héraut à Louis XI. pour lui faire part de la mort du Roi Henri, & du dessein qu'il avoit d'épouser la Reine Teanne. Il lui fit représenter que le Roi d'Arragon réunissant la Castille à sa Couronne, seroit un Voisin dangereux pour

pour la France; au-lieu qu'elle aurôit 1475. toujours un Allié fidèle dans le Roi de Portugal. Sur les difficultés que Louis faisoit de traiter avec les Portugais, tant qu'ils seroient alliés des Anglois, anciens ennemis de la France, Alphonse répondit que dès qu'il seroit maître de la Castille, il cèderoit le Portugal au Prince lean son fils, & que par ce moyen, il opposeroit aux engagemens qu'il avoit pu prendre avec les Anglois. -les alliances qui étoient de tems immémorial de Prince à Prince, & de Royaume à Royaume, entre la France & · la Castille. Alphonse, pour achever de persuader au Roi la sincérité de ses intentions, lui fit proposer de presser le siège de Perpignan, & l'assura que pour · lui faciliter la conquête du Roussillon, il alloit de fon côté attaquer Ferdinand & l'obliger à faire diversion.

Tandis que Louis traitoit avec le Portugal, il négocioit aussi avec Ferdinand
& Isabelle. Les Ambassadeurs des deux
parts étoient chargés de renouveller
avec le Roi les anciennes alliances faites
entre les Couronnes de France & de
Castille. Les propositions de Jeanne &
d'Isabelle étoient les mêmes à cet égard.
La difficulté n'étoit pas de revouveller
ces alliances de Royaume à Royaume;
c'étoit de savoir avec quel Prince on les

tiendroit.

Ferdinand & Isabelle proposoient de marier le Dauphin avec Mabelle leur fil-

le ainée. Le Roi n'avoît peut-être aucun dessein de conclure ce mariage, & ne 1475, pensoit qu'à se rendre mastre du Roussillon & de la Cerdagne. Ferdinand y auroit consenti facilement, & en avoit même donné pouvoir à ses Ambassadeurs: mais sur les plaintes du Roi d'Arragon son Père, il les desavoua, & sit dire à Louis XI, qu'on ne pouvoit convenir de rien, avant que ces Provinces fussent rendues.

Le Roi, ne perdant jamais de vue ses projets, s'attacha à gagner les Ambassadeurs, & y réussit en partie; c'est-à-dire, que quoiqu'ils n'accordassent pas ses demandes, & partisent se renfermer dans leurs instructions, ils n'en trahisfoient pas moins leur devoir, en temporisant, & lui donnant le tems d'emporter par force ou par adresse ce qu'on lui re-

fusoit par les Traités.

Ce Prince faisoit assiéger Perpignan par du Lude & par Yvon du Fau, & ne songeoit qu'à tirer la négociation en longueur, jusqu'à ce que la place sur forcée. Pour cacher encore mieux ses desfeins, il envoya auprès de Ferdinand les Evêques d'Alby & de Lombez, Jean d'Amboise, Grammont & Sacierge en qualité d'Ambassadeurs, & les charges de tant de pouvoirs différens, qu'ils se trouvoient souvent embarrasses, & ne pouvoient rien terminer.

Toutes ces négociations eurent l'effet que Louis XI. en attendoit. Avant qu'on

qu'on eut rien conclu, Perpignan fut 1475. réduit à la dernière extrémité. Zurita rapporte qu'une femme aiant vu mourir de faim un de ses enfans, en nourrit celui qui lui restoit; spectacle digne à la fois d'horreur & de pitié. Les habitans presses par les armes & par la famine, se Mars rendirent enfin, à condition que ceux qui voudroient sortir de la ville, se retireroient librement. Plusieurs Gentilshommes passérent en Arragon.

. Louis XI. & le Roi d'Arragon. fatigués de la guerre, & tous deux aiant d'autres ennemis à craindre, signérent

une trève de six mois.

Louis, irrité de la résistance de Perpignan, voulut intimider ceux qui pouvoient être portés pour le Roi d'Arragon. Il donna le gouvernement de cette place à Boufile-le-Juge; mais ne lui trouvant pas cette sévérité qu'il aimoit dans ceux qu'il chargeoit de ses ordres, il envoya encore en Roussillon du Bouchage avec des pouvoirs plus étendus que ceux du Gouverneur. Il le chargea de faire une perquisition exacte de tous ceux dont la fidélité seroit suspecte. de les chasser, & de confisquer leurs biens. Louis donnoit en même tems la confilcation à du Bouchage & à Boufile pour prix de leurs services: récompense d'autant plus indécente, qu'ils devenoient par-là juges & parties. Boufile fut affez defintéresse pour représenter au Roi qu'en chassant de la ville une si grande quanquantité de personnes, on augmentoit le nombre des ennemis, & qu'on affoi- 1475. blissoit la place, au-lieu que la clémence ne manqueroit pas d'en faire des suiets reconnoissans & fidèles. Le Roi ne fut pas d'abord content des remontrances de Boufile; cependant la prudence l'emportant sur la passion, il se contenta

de faire observer les gens suspects.

La prise de Perpignan rétablit en Italie le respect pour la puissance du Roi, que le Duc'de Bourgogne représentoit comme chancelante. Les calomnies de ce Prince commençoient à prendre crédit en Italie. L'Evêque de Cahors, qui étoit à Rome, y répondit avec beaucoup de vivacité. Il fit voir que tous les Princes qui se plaignoient du Roi, avoient été les prémiers à manquer à leur parole. Etrange conduite que celle de presque tous les Princes qui règnoient alors. Il sembloit qu'ils ne pûssent se justifier qu'en recriminant.

Ferdinand Roi de Naples étoit d'abord entré dans les intérêts du Duc de Bourgogne, parce qu'il espéroit marier son fils Frédéric avec Marie de Bourgogne. L'espérance d'épouser cette Princesse, étoit un artifice dont le Duc se servoit pour engager les Princes dans son parti. Il la faisoit espérer à tous, la promettoit à plusieurs, & n'eut jamais dessein de la donner à aucun. Il disoit quelquefois à ses confidens, que le jour qu'il marieroit fa fille, il se feroit Moine.

Le Duc ne laissoit pas de donner des paroles aussi positives, que si elles enseint été sincères. Ce fut sur une pareille assurance que Frédéric, sils du Roi de Naples, vint trouver le Duc de Bourgogne; mais le Roi de Naples s'appercevant bientôt qu'il n'avoit rien à espérer de ce Prince, ne voulut pas s'engager si fort dans son parti, qu'il ne ménagent toujours la bienveillance du Roi, auprès de qui il sollicitoit la restitution de deux riches galères de Naples prises par Guillaume Coulon Sieur de Cassenove, Vice-amiral de France, & le plus grand Homme de mer de son tems.

Quoique le Roi n'aprouvât pas ouvertement toutes les entreprises de Coulon, il étoit charmé d'entretenir son ardeur, & de mettre de l'émulation dans la Marine. Il voulut paroître ignorer cette prise, & dédommagea les sujets du Roi de Naples & les autres intéresses, de la perte des marchandises qui étoient sur

ces galères.

Le Roi de Naples fut si sensible à cette satisfaction, qu'il écrivit au Roi, pour
lui marquer que s'il ne se déclaroit pas
pour lui, c'étoit uniquement pour ne pas
violer les engagemens qu'il avoit pris avec le Duc Charles, au sujet du mariage
qui se traitoit entre le Prince Frédéric
& l'héritière de Bourgogne; qu'il étoit
persuadé que le Duc le trompoit, mais
qu'il ne vouloit pas lui donner le moindre prétexte de manquer à sa parole;
que

que cependant il renonceroit absolument à l'alliance de Bourgogne, si le Roi vouloit donner au Prince Frédéric une Princesse de son sang, avec vingt-cinq ou trente-mille livres de rente. Le Roi de Naples ajoutoit, qu'étant de la Maison d'Arragon, il ne pouvoit pas s'en détacher avec honneur, mais qu'il alloit travailler à rétablir la paix entre les deux Couronnes; & que l'amitié du Roi de France valoit bien les Comtés de Roufsillon & de Cerdagne.

Le Roi saist cette occasion pour se faire beaucoup de créatures en Italie, & mettre obstacle aux intrigues du Duc de Bourgogne, qui réussit peu dans ses négociations, & dont les armes n'étoient pas plus heureuses devant la ville de Nuvs.

Le siège duroit depuis dix mois, & ne servoit qu'à ruiner l'Armée du Duc; ses Etats s'épuisoient d'hommes & d'argent. fans qu'il en retirât d'autre fruit que de révolter contre lui tous les Princes de l'Empire. Tandis qu'il étoit devant Nuys, les troupes du Roi étoient tellement disposées, qu'elles pouvoient se rassembler en assez peu de tems. Le Maréchal Rouault étoit à Dieppe, Torcy fur les confins de la Normandie & de la Picardie, Salazar à Amiens, la Tremouille, Baudricourt & Curton en Champagne; le Roi se tenoit à Paris ou aux environs, prêt à partir au prémier mouvement pour se mettre à la tête de son Armée.

Il v avoit déjà quelque tems que l'Empereur Frédéric III. avoit fait proposer au Roi une alliance contre le Duc de Bourgogne. Quoique cette proposition parût fort avantageuse, les avis avoient été partagés dans le Conseil. Ceux qui ne l'aprouvoient pas, alléguoient que depuis dix ans la France ne jouissoit d'aucun repos; qu'elle s'épuisoit journellement; qu'en s'unissant avec l'Empereur on alloit s'engager dans une guerre dont il n'étoit pas possible de prévoir la fin. & que l'Empereur n'étoit pas un Allie fur lequel on put compter. En effet Frédéric III. étoit un Prince foible, irrésolu, avare, n'aiant que des défauts, ou des vices obscurs. Il engageoit & violoit également sa parole par foiblesse: il n'étoit à la tête de l'Empire que par sa dignité, & nullement par ses qualités personnelles. Son règne, quoique très long, ne sert que d'époque aux actions des autres Princes de son tems.

Ceux qui étoient d'avis de faire alliance avec Frédéric, représentoient que tant qu'il seroit sur le Rhin avec une Armée, le Duc de Bourgogne se trouveroit dans la nécessité d'y porter ses forces; qu'il auroit à peine de quoi garnir ses places, & seroit encore moins en état de tenir la campagne du côté de la France; que les Anglois n'étant pas soutenus, n'oseroient s'éloigner de Calais, ni le Duc de Bretagne se déclarer; que si l'on resusoit les propositions de l'Em-

pe-

pereur, il pourroit écouter celles du-Duc; qu'au surplus, pour prévenir l'in- 1475. constance ou la foiblesse de l'Empereur, il falloit, en faisant un Traité avec lui, en faire un pareil avec les Princes de

l'Empire. Cette dernière raison fit prévaloir l'avis de ceux qui opinoient pour l'alliance. En conséquence, on envoya à Jean Tiercelin Seigneur de Brosse, Chambellan du Roi, & à Jean Paris Conseiller au Parlement, qui étoient en qualité d'Ambassadeurs auprès de Frédéric, de nouveaux pouvoirs pour faire une ligue avec l'Empereur, les Princes & Electeurs de l'Empire. On conclut un Traité, par 25 Marse lequel on convint que le Roi mettroit vingt-mille hommes en campagne, l'Empereur & les Princes de l'Empire trentemille; & que cette Armée entreroit au plutôt dans les Etats du Duc de Bourgogne.

Pendant que le Roi négocioit avec les Princes de l'Empire, il chargea le Connétable de St. Pol de proposer au Duc de Bourgogne une prolongation de

la trève.

Le Duc répondit qu'il ne concevoit pas comment on proposoit une trève. dans le tems même que le Roi & les Princes de l'Empire devoient tenir une journée à Metz, pour convenir de la manière dont ils commenceroient la guerre dans les Etats de Bourgogne. "Le Roi, ajoutoit le Duc, m'a souvent , pris

T475•

,, pris au dépourvu, fans en avoir tiré, aucun avantage. Je ne dois pas le re,, douter aujourd'hui, que les Rois d'Angleterre & d'Arragon, & le Duc de
,, Bretagne unissent leurs forces avec, les miennes. Le jeune Roi de Castil, le, le Duc de Milan, la Maison de
,, Savoye, les Rois de Naples & de Hon,, grie, les Vénitiens, le Prince Palatin, offrent encore de se liguer avec moi."

Le Duc renouvelloit tous les reproches injurieux qu'il avoit dejà faits au Roi, d'avoir violé les trèves. La haine personnelle qui étoit entre Louis XI. & le Duc Charles, leur faisoit souvent mériter les mêmes reproches. Le Duc finissoit par déclarer que le desir qu'il avoit de porter ses armes contre les Infidèles; étoit le seul motif qui pût l'engager à faire une trève avec le Roi: mais qu'il falloit qu'il commençat par rendre Amiens & Saint-Quentin, & que les Rois d'Angleterre & d'Arragon avec le Duc de Bretagne fûssent compris dansle Traité. Le Duc n'avoit pas autant de bonne-foi & de fidélité pour ses Alliés, qu'il vouloit le faire croire. Il écrivit une Lettre particulière au Connêtable, par laquelle il lui marquoit qu'il signeroit la trève sans y comprendre ses Alliés, pourvu qu'on lui rendît les villes d'Amiens & de Saint-Quentin.

Le Roi, redoutant trop peu les menaces du Duc de Bourgogne pour accepter ces conditions, se prépara à la guerre,

par-

partit de Paris, & ouvrit la campagne par la prise de Tronquoy, Montdidier, 1475. Roye, Bray-fur-Somme, & Corbie. Cette dernière place sit plus de résistance que les autres; Contay, qui y commandoit, fit une capitulation honorable.

Les troupes du Roi entrérent dans l'Artois, & brulérent d'Inville, Barq, Darqui, Duisans, Marenil, Pontdugie. La garnison d'Arras sortit contre les François: ceux-ci feignirent d'abord de lâcher pie pour engager l'action, puis faifant tout-à-coup face à l'ennemi, le chargérent avec tant de furie, qu'ils poussérent les Bourguignons jusqu'aux portes d'Arras: il s'en sauva très peu; presque tous les Chefs, tels que Jaques de St. Pol, Carency, Courtray & d'Enquesme demeurérent prisonniers. Pendant que les François ravageoient les Etats du Duc de Bourgogne, René Duc de Lorraine envoya un Héraut devant Nuys, lui déclarer la guerre, & se saisit en même tems de Pierre-fort

dans le Luxembourg. · Quoique le Duc de Bourgogne fût irrité au dernier point du défi du Duc de Lorraine, il diffimula son dépit par la réception qu'il fit au Héraut. donner un de ses habits, & une somme d'argent, pour le récompenser, disoitil, de la bonne nouvelle qu'il lui ap-

portoit.

Le Duc de Bourgogne ne pouvoit pas contraindre longtems sa fureur : les nou-

vel-

velles qu'il recevoit des succès des Fran-1475. çois, l'augmentoient encore. Il écrivit à Dufay Gouverneur de Luxembourg de reprendre Pierre-fort, & de faire écarteler tous ceux qui s'étoient trouvés dans la place lorsqu'elle s'étoit rendue. Plus le siège de Nuys lui avoit déjà couté d'hommes & d'argent, moins il pouvoit se résoudre à l'abandonner : c'est pourquoi il voulut faire un dernier effort, en attaquant le camp des Allemands Il eut. d'abord quelque avantage dans la surprise, mais il fut bientot repoussé: la perte fut considérable, & le succès égal de part & d'autre, ce qui affoiblissoit toujours les Bourguignons.

Le Duc se vit ensin obligé de céder à la nécessité, & de faire une trève de neuf mois. On convint que l'Armée de l'Empereur se retireroit sur les Terres de l'Empire, & celle du Duc dans ses Etats; que la ville de Nuys demenreroit entre les mains de l'Evêque de Forli Légat du Pape; & que la connoissance du démêlé qui étoir entre l'Archevêque & le Chapitre de Cologne, seroit résor-

vée au Pape.

Le chagrin que le Duc de Bourgogne ressentoit de n'avoir pas réussi dans le siège, cédoit au desir de se venger du Duc de Lorraine, qui avec le secours des François faisoit de nouveaux progrès dans le Luxembourg. Le Duc de Bourgogne envoya devant lui dans cette Province Campobasse avec deux-cens.

lances.

lances. Le reste de son Armée prit la route de Thionville, & lui se rendit à Mastricht. Il ne pouvoit cacher le dépit qu'il avoit de se voir attaqué par un Prince aussi jeune & aussi peu puissant que le Duc. de Lorraine, & songeoit plutôt à s'en venger qu'à remplir les engagemens qu'il avoit pris avec Edouard Roi d'Angleterre.

Cependant les Anglois avoient fait un armement prodigieux, & n'attendoient plus pour faire une descente en France, que de voir le Duc de Bourgogne se

mettre en état de les joindre.

Louis XI. plus attentif à prévenir ses Ennemis que le Duc Charles ne l'étoit à seconder ses Alliés, sit marcher des troupes en Normandie, & vint à Rouen. 10 Juin. Ce fut-là qu'il traita de la Principauté d'Orange avec Guillaume de Châlons. Le Prince d'Orange avoit été pris en allant trouver le Duc de Bourgogne. Grolée, dont il étoit prisonnier, le vendit au Roi quarante-mille écus. Le Prince d'Orange étant hors d'état de payer cette somme, céda & transporta au Roi pour sa rançon le droit de fief, hommage-lige, serment de fidélité, & toute souveraineté, avec apel en dernier ressort au Parlement de Dauphiné sur la Principauté d'Orange, villes, places & vasfaux. Le Roi recut son hommage, & lui permit de se dire Prince d'Orange par la grace de Dieu, de battre monnoie, de donner remission, hors pour Tome II.

1475.

crime d'héréfie & de lèze-majesté. Il 1475. conserva à ceux du Pays leurs loix & privilèges, avec exemtion de tous les impôts mis ou à mettre en Dauphiné. Ainsi le Roi, en acquérant la Souveraineté, en laissoit au Prince d'Orange les principaux droits.

Le Roi, pour se mettre en état de repousser ses ennemis, cherchoit à s'asfurer de ceux de ses sujets qui lui étoient suspects. Il ne pouvoit plus douter de la perfidie du Connérable, par les particularités qu'il aprit de Jaques de St. Pol son frère. Celui-ci s'étoit présenté trois fois pour prendre possession de Saint - Quentin de la part du Duc de Bourgogne. L'inconstance perpétuelle du Connétable l'avoit porté à traiter avec le Duc pour lui livrer la place. & l'avoit empêché d'exécuter son dessein. lorsqu'il en avoit été question. Nous avons vu que Jaques de St. Pol fut pris: au combat d'Arras. Le Roi lui fit plusieurs questions au sujet du Connétable. laques de St. Pol ne chercha point à exculer l'esprit inquiet de son frère. Le Roi voulut savoir comment il en auroit usé, s'il eût été reçu dans la place. Je l'aurois gardée, répondit-il, pour le Duc mon Mattre. La sincérité de St. Pol plut au Roi, il le mit en liberté, & après la mort du Duc il le prit à son service.

On aprit encore que le Connétable sollicitoit le Duc de Bourbon de se déclarer pour le Duc de Bourgogne. Le Roi

en fut dans une inquiétude d'autant plus vive, que le Duc de Bourbon commandoit une Armée en Bourgogne: mais les soupcons furent bientôt dissipés; le Duc de Bourbon prouva par sa conduite, qu'il étoit bien éloigné d'écouter les propositions du Connétable. Il prit Château-Chinon, tailla en pièces l'Armée du Comte de Roussi Maréchal de Bourgogne, & le fit prisonnier avec les Sires de Longy, de Lille, de Montmartin, de Digoigne, de Ragny, de Chaligny, & plusieurs autres Officiers de marque. La perte fut si considérable, que ceux qui se retirérent à Dijon, envoyérent prier le Sire de Neuchâtel de venir ramasser les débris de l'Armée, & d'en prendre le commandement. Le Duc de Bourbon, devenu maître de la campagne, brula Mailly-la-Ville, & prit Bar-fur-Seine.

Il arriva sur ces entrefaites un Héraut de la part du Roi d'Angleterre, qui étant prêt de s'embarquer, envoyoit sommer Louis XI. de lui rendre le Royaume de France. Le Roi recut ce défi avec plus de sang froid que de mépris marqué. Il prit le Héraut en particulier, & lui dit qu'il favoit que le Roi d'Angleterre entreprenoit cette guerre malgré lui, à la follicitation du Duc de Bourgogne, & forcé par les Communes d'Angleterre; que le Duc avoit ruiné son Armée devant Nuys, & qu'il étoit hors d'état de secourir ses Alliés; que le Connétable, sur qui le Roi d'Angleterre comp1475.

comptoit, ne cherchoit qu'à semer la 1475. discorde entre les Princes, & n'en serviroit jamais aucun avec fidelite; qu'ainsi le Roi d'Angleterre feroit mieux d'entretenir la paix avec la France, que de se livrer à des Alliés qui ne pouvoient que le tromper, sans lui être utiles.

Le Roi, pour achever de persuader le Héraut, lui fit donner trois-cens écus d'or, avec promesse d'une somme plus confidérable si la paix se faisoit. Le Héraut gagné par l'argent, fut aisément persuade par le discours du Roi; il lui promit de travailler à la paix, lui conseilla d'attendre que le Roi d'Angleterre eut passé la mer. & l'avertit de s'adresser à Howart & à Stanley, qui àvoient plus de crédit que personne sur l'esprit d'Edouard.

Le Roi rentra dans la salle oh ses Courtifans l'attendoient avec impatience. & cherchoient à lire sur son visage l'impression que le défi du Roi d'Angleterre avoit faite dans son esprit. Louis parut avec un air satisfait, parla librement de la Lettre d'Edouard, & la donna même à lire à quelques-uns: il ordonna ensuite à Commines d'entretenir le Héraut jusqu'à son départ, de ne le laisser parler à personne, & de lui donner une pièce de velours cramoisi de trente aunes.

Edouard n'eut pas plutôt vu son Héraut de retour, qu'il donna l'ordre pour l'embarquement. Il chargea Andélev & Gail-

Gaillard de Durfort de conduire le secours destiné au Duc de Bretagne, qui devoit se déclarer des que les Anglois auroient ouvert la campagne. Edouard nomma le Prince de Galles son fils, agé d'environ dix ans, pour Lieutenant-Général pendant son absence; sans doute pour se dispenser d'en nommer un autre, & laisser pour Conseil à son fils ceux que l'ambition rendoit dangereux, & qu'une jalousse réciproque retiendroit dans le devoir.

.. Edouard étant débarqué à Calais, s'at- Juilles. tendoit à trouver le Duc de Bourgogne a la tête d'une Armée, & prêt à agir de concere avec lui contre Louis XI. Ainsi il fut dans la dernière surprise. lorsqu'il vit le Duc arriver seul, ne montrant d'empressement que pour le quiter, & aller faire la guerre au Duc de Lorraine.

Edouard ne put s'empêcher de rapel. ler au Duc de Bourgogne que les Anglois ne s'étoient engages à passer en France que sur la parole qu'on leur avoit donnée, qu'ils trouveroient la guerre commencée, & qu'on répareroit par la vigueur avec laquelle on agiroit, ce qu'on avoit déjà perdu sur la saison. Le Duc. pour s'excuser & amuser les Anglois, voulut leur faire croire que les choses étoient fort avancées, par l'intelligence qu'il entretenoit avec le Connétable, qui alloit leur livrer Saint-Quentin.

Edouard dans cette confiance fir mar-G 3 cher

cher un détachement pour entrer dans la place, mais le Connétable fit tirer fur les Anglois. Le Duc de Bourgogne, trompé lui-même par le Connétable, affura Edouard qu'on n'en usoit ainsi que par politique, afin que si dans la suite de la guerre le Roi de France avoit l'avantage, le Connétable pût dire qu'il ne s'étoit rendu qu'à la force.

Le Roi d'Angleterre s'avança donc lui-même devant Saint-Quentin. Le Connêtable continua toujours à faire tirer fur les Anglois. Edouard ni le Duc de Bourgogne ne savoient quel jugement porter de la conduite de St. Pol, qui leur écrivoit en même tems que tout ce qu'il faisoit n'étoit que pour les mieux servir. Les Anglois commencérent cependant à entrer en désance, lorsqu'ils virent que Saint-Quentin ne se rendoit point, & que le Duc partoit pour se rendre en Barrois.

Louis XI. étoit dans les plus cruelles inquiétudes. Jamais les Anglois n'avoient fait passer en France une si belle Armée; presque tout ce qu'il y avoit de distingué dans cette Nation s'y trouvoit; le Duc de Bretagne & la Duchesse de Savoye étoient entrés dans la ligue. Si le Duc de Bourgogne est tenu ses engagemens, & ne se fsit pas laissé aveugler par le desir de se venger du Duc de Lorraine, la France auroit été dans le plus grand péril. Le Roi ne se dissimuloit point la situation, sa désiance naturelle

ne pouvoit que la lui exagérer. Il étoit donc dans une agitation violente, lors- 1475. qu'on lui amena un domestique de laques de Grassay, que les Anglois avoient fait prisonnier, & qu'ils renvoyoient suivant l'usage de ces tems-là, où il paroit qu'on rendoit la liberté au prémier pri-

fornier qu'on faisoit.

Cet homme vint aussitôt à Compiègne, & demanda à parler au Roi. On le prit d'abord pour un espion, & l'on chargea quelques personnes de l'interroger. Il répondit avec tant d'affurance, que le Roi consentit à l'entendre. Il raconta qu'aiant été pris, il avoit été présenté au Roi d'Angleterre; qu'on l'avoit ensuite relâché, & qu'à son départ les Lords Howard & Stanley l'avoient chargé de les recommander aux bonnes graces de Sa Majesté. Le Roi se souvint alors que le Héraut d'Edouard lui avoit conseillé de s'adresser à Howard & à Stanley. Il fit apeller Commines, & lui dit qu'il ésoit résolu d'envoyer un Héraut au camp d'Edouard, mais que n'en aiant point auprès de lui, il falloit travestir un homme avec une cotte-d'armes. & il lui indiqua un valet en qui il avoit reconna de l'intelligence. Commines fit venir cet homme, lui donna fes instructions, lui sit faire une-cotted'armes avec des banderolles de trompettes, & l'envoya au camp des Anglois, oh les Lords Howard & Stanley le conduissrent devant Edouard. G A

Il dit dice Rimetia aue le Roi n'avoitd'autro defin que de Nivre en paix avec. 1475. lui; qu'il n'avien jamais fait la guerre à l'Angleterres que s'il avoit recu le Comte de Watwic dansifes Etatse que n'avoit. été que nour l'oppieses au Duc de Bourgogne floub leading on allument la guera se, no chérchoit qu'à fatisfaire la haine & fon ambition; quarkette guerre no pouvoit pas être avantageuse aux Anglois; que la faison étoit avancée; que les Anglois seroient bientôt obligés de repasser la mer, sans quoi ils exposeroient leur Patrie à sine guarre, of viles au'il étoit du bien des déux, Rois de vivre en paix, & que lours Plénipotential, res pouvoient en règler les articles entre les deux Armées.

Edouard, déjà mécontent du Duc de Bourgogne, écouta favorablement ces propositions, qui furent appuyées par 13. Août. Howard & Stanley. Il assembla son Conseil, exposa la commission du Héraut, & représenta que l'Armée commençoit à manquer de tout; qu'on ne devoit attendre aucun secours des Alliés; & qu'il étoit d'avis de traiter avec le Roi de France, plutôt que de s'exposer au hazard d'une guerre onéreuse & peu utile.

Le Conseil d'Edouard aprouva son dessein; les Plénipotentiaires furent nommés sur le champ de part & d'autre, & s'assemblérent dans un village près d'Amiens. Le Roi fit partir en

même

même rems le Chancelier Doriole, pour ailer chercher à Paris l'argent dont il 1475. prévoyoit qu'il zoroit besoin pour appuver les raisons de ses Ministres. On convint bientot des articles. Commines prétedublies les Anglois demandérent d'abond la restinution entière du Royaume . & le bornérent enfaice à la Guvenne & t la Normandie: on ne trouve rien de cela ni dans les propositions on'Edouard fit & son Conseil, ni dans les pouvoirs qu'il donna à ses Ministres. L'Acte qui se trouve dans le RECUEIL BE RVMER, & le pouvoir donné par Edouard au Cardinal - Archevêque de Cantorbéria fon Oncle, & au Duc de Clarence son frère, pour signer le Traite, portent que le Roi Edouard se contente de la somme de soixante-mille écus; que des que cette somme lui aura été payée, il passera en Angleterre avec fon Armée, & que le Lord Howard & Jean Cheney Grand-Ecuver d'Angleterre demeuteront en ôtage jusqu'à ce que la plus grande partie de l'Armée soit arrivée en Angleterre. La trève doit durer neuf ans. Edouard nomme pour Conservateurs ses frères les Ducs de Clarence & de Glocester, le Chancelier, le Garde du Sceau Privé, le Gouverneur des cinq Ports, & celui de Calais. I es Conservateurs de la part du

Roi, sont le Sire de Beaujeu & le Bâtard de Bourbon Amiral de France. Le Roi comprend dans la trève l'Empereur & G s

les Electeurs, les Rois de Castille & de:
1475, Léon, d'Ecosse, de Danemarc; de Jérusalem, de Sicile, de Hongrie, les
Ducs de Milan, de Savoye, de Lorraine; l'Evêque de Metz; la Seigneurie &
Communauté de Florence, celle de
Berne & leurs Alliés; la Ligue de la
haute Allemagne, & le Pays de Liège.
De la part du Roi d'Angleterre, on
comprend l'Empereur, sans faire mention des Electeurs; les Rois ci-dessus
nommés, & de plus les Ducs de Bourgogne & de Bretagne, & la Hanse Teutonique: on ne parle ni des autres Princes, ni des autres Etats.

On convint le même jour par un autre Traité, que les deux Rois s'affisteroient mutuellement contre leurs sujeta rebelles, & se donneroient retraite si l'un d'eux venoit à être chassé; que dans un an au plus tard, il se tiendroit une conférence où se feroit l'évaluation des monnoies, afin de faciliter le commerce entre les deux Royaumes; que le Dauphin épouseroit la Princesse Elisabeth, ou Marie sa cadette, si Elisabeth mouroit avant le mariage; que les nôces se feroient aux dépens du Roi; qu'il donneroit soixante-mille écus par an pour l'entretien de cette Princesse tant qu'elle seroit en Angleterre, & la feroit conduire en France à ses frais.

Par un autre Acte le Roi s'oblige de donner pendant sa vie & celle du Roi Edouard, cinquante-mille écus par an,

lous

fors la caution de la Banque de Médicis. Enfin, par un quarrième Acte on convint de la délivrance de la Reine Marguerite fille du Roi de Sicile, prifonnière depuis la mort du Roi Henri VI. son man.

1475.

Le jour que les deux Rois fignérent sp. Aok. ces Traités, ils se virent à Picquigny, où l'on sit un pont fort large sur la rivière de Somme. On construisit une loge qui tenoit toute la largeur du pont, & qui étoit partagée par une cloison, avec un treillis dont les ouvertures ne permettoient que de passer la main. Ce sur le Roi qui désendit de faire une barrière fermante & ouvrante, afin de prévenir un malheur pareil à celui qui étoit arrivé à Montereau, ou Jean-sans-peur Duc de Bourgogne avoit été tué.

Le Roi étant parti d'Amiens avec huitcens hommes d'armes, arriva le prémier au lieu de l'entrevue. On alla aussitôt en avertir le Roi d'Angleterre, qui vint

avee

avec une partie de son Armée. En aprochant de la harrière, il mit un genou presqu'en terre, & se découvrit; le Roi lui rendit le salut. Ces deux Princes se prirent la main. Edpuard sit encore une révérence plus prosonde que le prémière, & le Roi prenanç le parele, lui dit: Monsieur mon cousin, vous soyez le très-bien venu, il n'y a bomme au monde, que je destact de quoi nous sommes ici assemblés à si bonne intention.

Le Roi d'Angleterre répondit en François à ce compliment. Alors l'Evêque d'Ely fon Chancelier exposa les Lettres & les Traités qui venoient d'être écrits; demanda au Roi s'il ne reconnoissoit pas les Lettres qu'il avoit écrites au Roi d'Angleterre, & s'il n'aprouvoit pas les Traités qui venoient d'être faits. Le Roi répondit qu'il aprouvoit tout. On apporta un Missel; les deux Rois mirent chacun une main dessus, l'autre sur une croix, & jurérent de garder la trève.

Après le serment, le Roi invita Edouard à venir à Paris, il lui dit qu'il y verroit de jolies femmes; & que s'il se passoit quelque chose qui ne s'il se passoit quelque chose qui ne s'il pas toutà-fait permis, le Cardinal de Bourbon lui donneroit volontiers l'absolution. Après quelques propos de cette nature, les Princes sirent retirer ceux qui étoient auprès d'eux. Commines sut le seul que le Roi sit rester, parce qu'il étoit connu du Roi d'Angleterre. Louis XI. demanda

da à Edouard ce qu'il devoit faire si le Duc de Bourgogne resusoit la trève. Edouard répondit qu'il la lui feroit encore proposer, & que s'il persistoit à la resuser, le Roi en useroit comme il jugeroit à propos. Le Roi parla ensuite du Duc de Bretagne. Edouard lui dit que n'asant jamais trouvé dans l'adversité de meilleur ami que ce Prince, il ne l'abandonneroit pas. Le Roi changea aussitôt de discours, & rapellant ceux qui s'étoient éloignés, dit à chacun quelque chose d'obligeant. Les deux Rois se séparérent. Louis retourna à Amiens, & Edouard à son Armée.

Le Roi en s'en retournant, dit à Commines qu'il se repentoit d'avoir trop pressé le Roi d'Angleterre de venir à Paris. C'est un très-beau Roi, ajoutatil, il aime fort les semmes; il pourroit trouver quelque affetée à Paris, qui lui pourroit bien dire tant de belles paroles, qu'elle lui feroit envie de revenir. Je soubaite d'avoir ce Roj pour stère & ami, mais je l'aime mieux en Angleterre qu'en France; il est

bon que la mer soit entre nous.

Dès le soir même le Roi envoya troiscens chariots de vin au Roi d'Angleterre; la plupart des Anglois vinrent à Amiens, & le Roi en sit souper quelques-uns avec lui. Howard qui étoit de ce nombre, croyant faire sa cour, lui dit à l'oreille, que s'il vouloit il engageroit bien le Roi son Mastre à venir à Paris. Le Roi ne sit pas semblant d'entendre.

G 7' Après

Après soupé Howard reprit le même propos; le Roi ne pouvant pas se dispenser de répondre, dit qu'il seroit ravi de revoir le Roi d'Angleterre, s'il n'étoit pas obligé d'aller dans le Luxembourg contre le Duc de Bourgogne.

L'accueil que l'on fit aux prémiers Anglois qui vinrent à Amiens, en attira une quantité prodigieuse. Le Roi affecta en cette occasion de se conduire tout différemment du Duc de Bourgogne qui n'avoit pas permis qu'il entrât beaucoup d'Anglois dans Péronne, quoiqu'ils fussent ses anciens Alliés. Le Roi, pour exciter par sa confiance celle de ses ennemis nouvellement réconciliés, fit ouvrir les portes d'Amiens à tous les Anglois armés ou non armés. Il y avoit aux portes de la ville des tables toujours servies, la Tremouille, Briquebec & plusieurs autres personnes de marque en faisoient les honneurs à tous ceux qui se présentoient. On étoit reçu & défravé aux dépens du Roi dans toutes les auberges. Pendant quatre jours ce fut un concours perpétuel d'Anglois; il s'en trouva neuf-mille à la fois, desorte qu'il étoit à craindre qu'ils ne se rendissent maîtres de la ville. On en donna avis au Roi qui d'abord blâma cette défiance: mais sur les avis réitérés, & pour prévenir le désordre, il fit armer secrettement deux ou trois-cens hommes d'armes, vint lui-même diner à la porte de Ia ville, & fit manger à sa table quelques Seigneurs Anglois. Edouard.

Edouard étant averti de ce qui se paisfoit, sit prier le Roi de ne pas permettre qu'il entrât dans la ville un si grand nombre d'Anglois. Le Roi répondit qu'il ne les en empêcheroit pas; mais que le Roi d'Angleterre pouvoit envoyer seu archers pour garder les portes, & faire entrer ou sortir cenx qu'il jugeroit àt propost ce qui sut exécuté.

Louis, pour achever de gagner ceux qui étoient en crédit auprès d'Edouard, leur fit distribuer beaucoup d'argent, de donna pour seize-mille écus de pensions. Hastings Grand-Chambellan en ent une de deux-mille écus, dont il restas toujours de donner quitance, disant qu'il ne convenoit pas que son nom suit jamais écrit à la Chambre des Comptes. Il auroit encore été plus convenable de ne pas recevoir la pension: il semble qu'il n'y ait pour les hommes d'actions honteuses, que celles dont on peut les convaincre.

Tout le monde ne fut pas content de la paix. Le Duc de Glocester frère d'Edouard la blama hautement, & ne voulut pas se trouver à l'entrevue : mais étant venu depuis saluer le Roi, les présens qu'il reçut lui firent changer de langage, & peut-être de sentiment.

Bretailles, Gentilhomme Gascon qui étoit au service d'Edouard, parla plus librement que personne. Le peuple de l'Armée satisfait de la magnificence du Roi, alléguoit des prophéties qui avoient

voient annoncé la paix: & comme la 1475. disposition à croire les prodiges, en fair voir aisément, on en débitoit beaucoup. Bretailles en plaisantoit ouvertement. & dit à Commines que le Roi d'Angle. terre perdoit en sien retournantiplus de gloire qu'il n'en avoit acquis dans plus sieurs batailles. Combien en at-il gagné? dit Commines. Neuf, répondit Bretailles. Commines reprir. Combien en a-t-il perdu? Une seule, replique Bretailles, qui est celle qu'il manque de gagner en Franse. Le Roi étant instruit de ce discours envoya chercher Bretailles, ile fic diner avec lui, promit d'avoir soin de sa samille, qui étoit établis en Gayenne : & lui donna mille cous. Bretailles trouvaalors que tout avoit été fait pour le mieux.

Louis XI. ne pouvoit cacher la joie qu'il avoit de se voir délivré des Anglois; il plaisantoit un jour sur la facilité avec laquelle il les renvoyoit: en tournant la tête, il apperçut un Marchand Gascon établi en Angleterre qui pouvoit l'avoir entendu; il alla à lui, & lui demanda ce qu'il vouloit. Le Marchand le pria de lui accorder un passeport pour conduire en Angleterre une certaine quantité de vin dont il faisoit commerce. Le Roi lui accorda sa demande; mais pour l'empêcher de retourner en Angleterre, il lui donna un emploi en France & mille livres pour faire venir sa femme. Ainsi, dit Comminen, [e: se sondamna le Roi en cette amande, connoissant qu'il avoit trop parté.

1475.

Quelqu'avantageux que fût à la France le Traité qui venoit d'être conclu. Edouard n'en étoit pas mécontent ; il avoit de de fine armement tout le fruit quil en pouvoir prétendre, c'est à dire beaucoup d'argent des Anglois, qui n'accordoient alors de subsides extraordinaires que pour porter la guerre en France. En toute autre occasion les Rois ne pouvoient rien tirer que de leur domaine. On ne convoissoit point encore en Anglesetre la Liste Civile. Edouard avoit pris la précaution d'amener avec lui plusieurs Membres des Communes, de ceux qui vivoient dans la plus grande opulence, les moins faits à la fatigue, & qu'il prévovoit devoir bientôt s'ennuyer dans un camp, afin qu'ils fûssent inréressés à dire à leur retour, que l'avantage de la Nation avoit été de faire la paix. Ceux qui auroient pu tenir un discours contraire, étoient tous gagnés.

Le Connétable de St. Pol avoit fait tous ses efforts pour traverser la paix. Pendant que Louis XI. traitoit avec Edouard, il envoya Creville pour négocier avec le Roi. Louis, qui avoit alors Contay auprès de lui, voulut qu'il sût témoin de l'audience qu'il alloit donner à Creville, & le fit cacher derrière un paravent. Creville croyant ne parler au Roi que devant du Bouchage, s'exprima d'une façon fort injurieuse pour le

Duc

Duc de Bourgogne. Il dit qu'il étoit dans la dernière fureur contre Edouard. & s'emportoit jusqu'à donner des marques de folie. Le Roi feignoit d'entendre difficilement, & prioit Creville de répéter. Celui-ci croyant lui faire plaisir, renchérissoit sur les ridicules qu'il donnoit au Duc. Il voulut ensuite parler d'affaires: mais le Roi, qui n'avoit d'autre dessein que de faire entendre à Contay en quels termes le Connêtable & ses gens parloient du Duc, congédia Creville, & lui dit qu'il feroit savoir de ses nouvelles à son frère le Connétable. Contay n'eut rien de plus pressé que de faire dire à son Maître ce qui venoit de le passer, & ne contribua pas peu à l'indisposer contre St. Pol.

Louis aiant fait son Traité avec Edouard, signa avec le Roi d'Arragon une prolongation de trève jusqu'au 1. Juillet 1476. Quatre jours après il sit un Traité, par lequel il s'engageoit d'assifter le Roi Alphonse de Portugal comme Roi de Castille & de Léon, contre le

A. Sept. Roi de Castille & de Léon, contre le Roi d'Arragon, aussitôt que les Portugais auroient chassé de la Castille Ferdinand Roi de Sicile. La prolongation de la trève, & ce Traité ne paroissent ni consequens, ni conformes à la bonne-foi.

Cependant Edouard partit, accompagné de l'Evêque d'Evreux, laissant Howard & Cheney en ôtage pour huit jours. Lorsque ceux-ci prirent congé

du

du Roi, ils lui remirent les scellés que le Connétable avoit donnés à Edouard 1475. avec une Lettre où il traitoit ce Prince de lâche, qui s'étoit laissé tromper par le Roi de France.

Aussitot que la trève ent été conclue avec les Anglois, le Duc de Bourgogne jugea qu'il n'avoit rien de mieux à faire que de s'accommoder avec le Roi. Ces Princes firent une trève de neuf ans, qui fut signée à Soleure, petite ville près de Luxembourg, par le Duc de Bourgogne & par les Plénipotentiaires du Roi \*., On convint que si pendant la trève quel-

que.

- Commines prétend que le Duc de Bourgogne siant apris que la paix étoit signée entre les Fratçois & les Anglois, partit de Luxembourg, vint erouver Edouard, s'emporta fort contre lui, lui dit qu'il n'avoit apellé les Anglois qu'afin de leur faire recouvrer ce qu'ils avoient perdu; & jura que pour prouver qu'il n'avoit nul besoin des Anglois, il ne feroit ni paix ni trève, que trois mois après qu'ils seroient retournés chez eux. Si le Duc de Bourgogne a fait quelques reproches à Edouard, il ne l'a pu faire que par Lettres, ou par Députés; car il est certain que ces deux Prinocs ne se sont pas vus dopuis la signature du Trai-

Commines ne se trompe pas moins, lorsqu'il suppose que le Roi alla à Vervins trouver les Ambassadeurs du Duc de Bourgogne, & qu'il nomma le Chancelier Doriole pour conférer avec eux. On voit par les comptes de Jean Briconnet, que le Roi partir d'Amiens le 8 Septembre, & qu'il étoit à Soissons lorsque la trève de Soleure fut conclue. D'ailleurs le Chancelier Doriole étoit alors en Bretagne. Commines aura apparemment confondu une conférence dont il ne parle pas, qui se tint l'année suivante à Noyon, où se trouva Bariole avec le Chancelier de Bourgogne.

que ville vouloit se tirer de l'obéissance 1475. de son Souverain, on ne la recevroit pas; que la fureté du Labourage du Commerce seroit particulièrement maintenue; que le Duc rendroit au Roi les places de Beaulieu & de Vervins. lorsque le Roi lui délivreroit Saint-Quentin; de que les Terres & Seigneuries dépendantes du Comté de Marle demeureroient au Roi. Ce Traité n'étant proprement qu'une suite de celui de Bouvines, le Roi consentit à rendre toutes les villes qui avoient été prisés depuis. Il comprit dans cette trève les memes Princes & Etats qu'il avoit compris dans celle qu'il venoit de faire avec les Anglois, à l'exception de René Duc de Lorraine: & s'engagea d'affifter le Duc de Bourgogne contre l'Empereur, la ville de Cologne & leurs adhérens.

Le Duc de Bourgogne donna le méme jour son scellé, par lequel il déclaroit Louis de Luxembourg Connétable de France, traître & perturbateur de l'Etat, promettoit de ne le recevoir jamais à grace, & de faire tout son possible pour se saisir de sa personne, & en faire justice; ou s'il ne le faisoit pas exécuter huit jours après s'en être faisi, il s'obligeoit de le remettre entre les mains du Roi.

Quoique le Duc de Bretagne fût compris dans tous les Traités, le Roi vou-Int en signer un particulier avec lui, &. qu'il

1475.

qu'il s'y obligeat par ferment & sous peine des censures Ecclésiastiques. Par re Traité le Roi oubliant le passe, promet d'assister le Duc, qui de son côté aidera & servira le Roi envers & contre tous, sans nul excepter; & renonce dès à présent à toute amitié & alliance qu'il peut avoir contractée contre le Roi, sans être néanmoins obligé de sortir de son Duché. Le Roi de son côté gardera & maintiendra le Duc en tous ses droits & prééminences, ainsi que faisoit le seu Roi Charles VII. Il employera toutes ses forces pour la défense du Duc.

Les sujets & serviteurs de part & d'autre seront rétablis en tous leurs biens & honneurs, sans qu'on puisse les rechercher pour tout ce qui s'est passé jus-

qu'à ce jour.

Le Roi fera remettre au Duc toutes les Terres & Seigneuries qui auront été faisses, & révoque tous les dons & alié-

nations qu'on auroit pu en faire.

Le Roi & le Duc s'avertiront réciproquement de tout ce qui se pratiquera contre eux, & des rapports qui leur seroient faits, & qui pourroient troubler la paix. Ils promettent respectivement en parole de Prince, & sur leur honneur, de garder ledit Traité, & en donneront leurs Lettres, ainsi que des sermens qu'ils feront sur la croix de St. Lo, & sur les reliques de St. Herve & de St. Gildas.

On voit que dans ce tems-là l'appareil des

des sermens étoit plus respecté que la 1475. foi des Princes; quoique ni l'un ni l'autre ne fût inviolable pour eux.

Le Roi, après avoir fait & reçu le ferment, exigea du Duc qu'il renonçat à toute autre alliance que la ssenne, & particulièrement à celle du Roi d'Angleterre; ce que le Duc, soible ami & timi-

de ennemi, n'osa lui refuser.

Le Roi aiant conclu ce Traité, porta toute son attention sur le Connétable. Ce Prince & le Duc de Bourgogne vemoiest de faire par le Traité de Soleure, ce qu'avoient fait autrefois Auguste, Antoine & Lépide, qui se sacrifiérent indifféremment leurs amis & leurs ennemis. Louis XI. ne sit aucune mention de René Duc de Lorraine, qu'il avoit soulevé contre le Duc de Bourgogne, & & celui-ci abandonna le Connétable, dont il avoit à-la-vérité sujet de se plaindre, mais qu'il auroit cependant voulu sauver.

Le Connétable fachant que le Roi avoit juré sa perte, & qu'il s'aprochoit de Saint-Quentin à la tête de vingt-mille hommes, prit le parti de recourir au Duc de Bourgogne, & se sauva à Mons, dont Aimeries, le seul ami qui lui restât, étoit Gouverneur. Le Roi entra aussitôt dans Saint-Quentin, en changeales Officiers, chassa tous ceux qui étoient attachés au Connétable, & ne laissa dans la place personne de suspect. Il envoya d'abord Gaucourt, Blosset & Cerisay, som-

fommer le Duc de Bourgogne de lui livrer le Connêtable. Le Duc n'en avoit nullement le dessein: mais le Roi, pour donner plus de poids aux remontrances de ses Ambassadeurs, envoya ordre en même tems à la Tremouille, qui étoit en Champagne, de s'avancer vers la

Lorraine avec cinq-cens lances.

Le Duc de Bourgogne usa de tous les moyens possibles pour éluder l'exécut tion de sa parole: mais voyant que la conquête de la Lorraine ne seroit pas aisée, si la France s'y opposoit, il envoya ordre à Aimeries de remettre le Connêtable entre les mains de Hugonnet & d'Imbercourt. Dans le cas même où l'amitié balance le devoir, elle tient rarcment contre l'ambition ou la crainte. Aimeries abandonna fon ami, & le livra

à ses deux plus cruels ennemis. Le Duc Charles craignoit que le Roi étant maître de la personne du Connêtable, ne prît quelque prétexte pour secourir les Lorrains; c'est pourquoi il exigea du Roi qu'il déclarât, en interprétation des articles de la trève, que ceux de Nancy aiant donné retraite à ceux de Férette, & commis plusieurs hostilités en Bourgogne, ils ne devoient pas être compris dans la trève. Le Roi sacrifiant ses Alliés au desir de se venger, donna des Lettres patentes par lef- 12 Nov. quelles il aprouvoit les plaintes du Duc contre les Lorrains, & les abandonnoit à son ressentiment. Par d'autres Lettres'

du même jour, le Roi lui laissa le choix de la confiscation des biens du Connêtable, ou de la possession libre des places qu'il avoit prises & qu'il prendroit en

Lorraine.

Le Duc de Bourgogne demanda un nouveau délai, dans l'espérance de se rendre mastre de Nancy avant l'expiration du terme, & de sauver le Connêtable: mais le siège durant plus qu'il ne l'avoit prévu, Hugonnet & Imbercourt, plus sidèles encore à leur ressentiment qu'aux ordres qu'ils avoient reçus, conduisirent le Connêtable à Péronne, & le livrérent à jour nommé à l'Amiral & à Blosset Sieur de St. Pierre, Capitaine de la Garde du Dauphin. A peine le prifonnier sut-il livré, que le Duc envoya un contreordre; mais il n'étoit plus tems.

27. Nov.

Le Connêtable fut amené à la Bastille. Le Chancelier, le Prémier-Président Boulanger, Gaucourt Gouverneur de Paris, & plusieurs Présidens, Maîtres des Requêtes & Conseillers l'y attendoient. L'Amiral portant la parole: Je vous remets, dit il, Louis de Luxembourg Comte de St. Pol, Connétable de France, pour par la Cour être procédé à son procès souchant les charges & accusations qu'on det être contre lui, & en faire tout ainsi que selon Dieu, raison, justice & vos consciences, vous aviserez être à faire.

Le Chancelier alla aux opinions, & répondit: Puisque le plaisir du Roi est de remettre le Comte de St. Pol son Connétable.

entre

entre les mains de la Cour, qui est la Justice souveraine & capitale du Royaume, elle 1475. verra les charges qui sont contre lui, & lui interrogé en ordonnera ainsi qu'elle verra étre à faire par raison. Chacun se retira ensuite, & le Connétable demeura à la

garde de Blosset.

Le crime du Connétable étoit avéré. Les Officiers du feu Duc de Guyenne, qui avoient passé au service du Roi, lui avoient révélé tout ce qu'ils savoient des intrigues du Connétable avec leur Maître. Le Roi d'Angleterre avoit remis les Lettres qu'il en avoit reçues. Le Duc de Bourgogne, dans les prémiers mouvemens de sa colère, avoit fourni de violentes charges contre lui; & le Duc de Bourbon venoit de remettre au Roi le scellé que le Connétable lui avoit envoyé, en l'invitant à se joindre à lui.

St. Pol n'eut jamais d'autre objet dans ses intrigues, que de se rendre indépendant du Roi & du Duc de Bourgogne. S'étant emparé de Saint-Quentin par surprise, il espéroit s'y maintenir en perpétuant la guerre entre ces deux Princes; mais en voulant se rendre nécessaire à tous deux, il les aliena l'un & l'au-

tre, & leur réunion fit sa perte.

Le Tendemain de l'arrivée du prisonnier, le Chancelier, le Prémier-Président, le Gouverneur de Paris, assistés de neuf Conseillers, de Denis Hesselin Mastre-d'hôtel du Roi, & d'Aubert le Viste Conseiller & Rapporteur en Chan-Tome II. celcellerie, se transportérent à la Bastille, conformément aux délibérations du Parlement. Le Chancelier demanda au Connêtable s'il aimoit mieux écrire lui-même sa déposition, ou la dicter pour l'envoyer au Roi, ou subir l'interrogatoire suivant les règles ordinaires. Le Connêtable demanda du tems pour y penser, & l'après-midi il déclara qu'il aimoit mieux être interrogé selon la forme de procéder en justice. Aussitôt on procéda à l'interrogatoire.

Le Connétable déclara, qu'étant en , dernier lieu à Mons, Hector de l'E-,, cluse lui avoit dit que le Duc de Bour-, gogne s'étoit ouvert à lui du dessein , d'attenter à la vie du Roi, sans expli-, quer de quelle manière; que plusieurs personnes lui avoient dit qu'il pour-,, roit arriver telle chose qui contribue-, roit à sa délivrance; qu'aiant demandé au Bailli de Hainaut ce que signi-,, fioient ces discours, celui-ci avoit ré-,, pondu que le Duc de Bourgogne de-, voit avoir une entrevue avec le Roi , à Etrées-au-Pont près de Guise, & , qu'il pourroit s'y passer telle chose que le Duc n'auroit jamais tant gagné. " Le Connétable ajouta qu'il avoit com-, pris qu'on vouloit prendre ou tuer le , Roi 🖔

Le Chancelier & les Commissaires lui demandérent, si Hector de l'Ecluse ne lui avoit dit aucune particularité sur le dessein de tuer ou de prendre le Roi.

" Il répondit que non; mais qu'aiant -", envoyé Jean le Comte, Bailli de ser 1475. ,, terres de Cambresis vers le Duc de ", Bourgogne, un Sécrétaire de ce Prince avoit dit à le Comte, que le Connêtable pourroit faire le plus grand coup du monde, en tuant ou prenant le Roi à l'entrevue que l'on projet-,, toit; que le Comte aiant dit qu'il pro-", poseroit cette affaire, le Duc s'étoit " aproché de lui, & lui avoit demandé " s'il avoit bien entendu ce que le Sé-" crétaire lui avoit dit. Le Connêtable " ajouta que depuis étant allé à Valen-" ciennes, le Duc lui avoit dit des cho-" ses si horribles contre le Roi, qu'il " l'avoit prié de changer de discours : " sur quoi le Duc s'étoit fort emporté. , Il dit encore qu'on l'avoit souvent ,, préssé de travailler à une entrevue " entre le Roi & le Duc, & qu'il avoit , répondu qu'il aimeroit mieux mourir " que defaire ce qu'on exigeoit de lui ". Le Connétable subit quatre interrogatoires à quelques jours de distance, après quoi son procès fut raporté au Parlement, les Chambres assemblées. conclu qu'on procèderoit à fon jugement; & comme if se trouvoit quelques articles obscurs dans sa confession, il fut dit que le même jour il seroit encore interrogé par le Chancelier & les Commissires; que sa confession seroit rédigée par écrit, & seroit de même valeur que si elle eut été faite en présence de tout

tout le Parlement. Le Chancelier & les 1475. Commissaires allérent donc interroger de nouveau le Connêtable, qui leur répondit qu'il avoit confessé tout ce qu'il savoit.

Le lendemain, toutes les Chambres assemblées, on lut la dernière confession du Connétable, & il fut conclu qu'on procèderoit au jugement du procès. Le Mardi, 10 Décembre, Blosset alla le prendre à la Bastille .. & l'amena au Palais dans la Chambre criminelle. Là le Chancelier portant la parole lui dit: Monseigneur de St. Pol, vous avez toujours passé pour le plus ferme Seigneur du Royaume, il ne faut pas que vous vous démensiez aujourd'hui que vous avez plus besoin de fermeté & de courage que jamais; puis il lui demanda le Collier de l'Ordre du Roi & l'Epée de Connétable. Saint Pol rendit le Collier après l'avoir baisé; pour l'Epée de Connétable, il dit qu'on l'avoit prise en l'arrêtant. Alors le Président de Popincourt entra, & lui lat l'arset qui le déclaroit atteint & convaineu de crime de lèze-Majesté, & le condamnoit à avoir la tête tranchée ce jour-. là même devant l'Hôtel de ville. Connétable aiant entendu son arrêt, dit: Dieu soit loué; voilà une bien dure sentence je pris Dieu & le requiers que je le puisse connostre aujourd'bui.

. C'est moins l'audace que la tranquilité qui marque une ame ferme. St. Polne fit pas voir la moindre altération; il

reconnut fon crime, envilagea fon malhear, & ne sentit que ses remords. On le remit entre les mains de quatre Docteurs, le Pénitencier, le Curé de St. André-des-arcs, un Cordelier & un Augustin. Après s'être confessé, il demanda la communion, qui lui fut refusée. On dit la messe devant lui, on lui sit baiser les vases sacrés, & on lui donna du pain beni. Sur les deux heures aprèsmidi il fut conduit à l'Hôtel de ville, où il dicta fon testament à Hesselin. Avant de monter sur l'échaffaut, il dis au Cordelier, qu'il avoit sur lui soixante écus d'or qu'il voutoit faire distribuer aux pauvres. Le Cordelier lui représenta que la meilleure aumône qu'il en pouvoit faire, étoit de les donner pour l'entretien de son Couvent: l'Augustin demanda une partie de cet argent pour le même usage. Le Connétable, impor-. runé d'une dispute aussi déplacée qu'indécente, partagea la fomme entre les quatre Docteurs, & leur dit d'en dispouser comme ils jugeroient à propos. passa ensuite sur un grand échassaut joigoant l'Hôtel de ville, où étoient le Chancelier & les autres Officiers . & delà sur un petit échaffaut tendu de noir. se jetta à genoux, le visage tourné vers Notre Dame, & fut affez longtems en prière; puis s'étant levé, il salua le Chancelier & le Peuple qui étoit accouru en foule, demanda des prières, ranges lui-même avec le pié le carreau qu'on lui

lui avoit préparé, se mit à genoux, se set la tête tranchée d'un seul coup. Le bourreau la plongea ensuite dans un sceau d'eau pour en ôter le sang, & la montra au Peuple.
Ainsi périt Louis de Luxembourg Connétable de France, sorti d'une Maisson Impériale, Beau-frère du Roi, Oncle d'Edouard IV. puissant par ses biens, grand Capitaine, plus ambitieux que politique, & digne de sa fin tragique par son ingratitude & sa persidie. Son corps & sa tête furent mis dans un cercueil, & portés le soir même aux Cordeliers.

Après l'exécution, le Chancelier manda les quatre Docteurs, pour favoir d'eux ce que le Connétable avoit déclaré depuis la lecture de son arrêt. Ils dirent qu'il leur avoit donné soixante écus d'or pour faire des aumônes, une bague pour mettre au doigt de la Vierge, & une pierre qu'il portoit ordinairement au col comme un préservatif contre le venin, & qu'il avoit demandé qu'on envoyât à son fils. Le Chancelier en rendit compte au Roi, qui permit de faire les aumônes & de disposer de la bague suivant la volonté du Connêtable, mais il retint la pierre contre le venin.

On ne fit pas beaucoup de recherches des complices. Louis XI. ne punissoit guères eeux dont le repentir pouvoit être plus utile à l'Etat que leur châtiment. Il s'attaquoit aux chefs, & vouloit de grands exemples. Il étoit con-

vaincu

vaincu que c'est le plus noble sang, quand il est criminel, qu'il faut répandre préférablement à un sang vil. Cependant on trouvoit quelque chose d'indécent dans la cession qu'il avoit faite au Duc de Bourgogne des biens du Connétable; elle sembloit le prix du sang d'un malheureux, qui ne devant être sacrissé qu'à la justice & à la tranquilité publique, paroissoit l'être à la vengeance, à l'ambition & à l'avarice. C'est ainsi que les Princes, en agissant avec passon, perdent le mérite des actions les plus justes.





## HISTOIRE

D, E

## LOUIS XI.

<del>李泰承李泰本李泰本李泰本李泰</del>李<del>泰</del>李泰

## LIVRE HUITIEME.

1476. Pâques le 14d'Avril



A vie du Duc de Bourgogne n'a été jusqu'ici qu'une suite de combats, ou plutôt de fareurs mélées de quelques prospérités qui ne servoient

qu'à l'entraîner vers le précipice ou nous allons le voir tomber. Le Ciel fignale quelquefois avec éclat sa versgeance sur les Princes. Dieu, pour les punir de leurs fureurs, appesantit son bras sur eux d'une façon visible, & fait servir leur châtiment d'exemple aux Peuples mêmes à qui ils devoient celui des vertus.

Le Duc de Bourgogne n'aiant besoin pour faire la guerre d'autres motifs que de son inquiétude naturelle & de sa va-

leur

leur féroge, tourna ses armes contre les Suisses, sous prétexte qu'ils avoient secouru ceux du Comté de Férette, & qu'ils avoient commis quelques hostilités sur les terres du Comte de Romone fon allie. Jamais guerre auss funcite n'eut une prémière cause plus légère. La querelle's'étoit élevée à l'occasion d'une charetée de peaux appartenante à un Marchand Suisse, que le Comte de Romont avoit fait faisir pour quelques droits. Le Rei sit, du moins en apparence, tout ce qu'il put pour empêcher cette guerre, & les Suisses n'oubliérent rien pour fléchir le Duc de Bourgogne. Ils lui offrirent de réparer tous les torts dont on se plaignoit, de renoncer en sa faveur à l'alliance de tous les Princes. même à celle de France, & de le servir avec six-mille hommes. Ils lui représentérent qu'il ne tireroit aucun avantage de la conquête de la Suisse. & que les feuls mords de fes chevaux valoient mieux que tout leur Pays. Les soumissions des Suisses, ni les avis des plus sages Conseillers du Duc, ne purent l'emporter sur son ambition. La prise de Nancy & quelques légers avantages qu'il avoit eus en entrant dans la Suisse, lui persuadérent que tout devoit subir sa loi. Il embrassoit déjà dans son cœur la conquête de tous les Pays voisins des siens, & crevoit porter ses armes victorieuses en Italie.

Le Duc aiant affiégé & pris Granson,

la garnison, qui étoit de cinquens hommes, se rendit à discrétion. Quelques Auteurs prétendent qu'il y avoit une capitulation, par laquelle les Suisses devoient sortir vies & bagnes sauves. Le Duc, aussi barbare que perside, les livra tous au Prévôt de son Armée, qui en sit pendre quatre-cens aux arbres, &

fit nover les cent autres.

Les Suisses armés tumultuairement s'avançoient pour secourir Granson, lorsqu'ils aprirent que cette ville étoit prise: ils n'auroient peut-être pas osé passer plus avant, mais le Duc alla les chercher. Il fit encore une plus grande faute. Au-lieu de tenir la plaine où la victoire étoit affurée pour lui, il voulut. malgré les avis de tous ses Officiers; entrer dans des défilés par où les Suisses devoient déboucher. Il se mit à la tête d'un gros des plus braves cavaliers, & chargea les prémiers bataillons. Les Suisses firent ferme. Le Duc, qui s'étoit engagé témérairement, n'étant pas feutenu, fut obligé de le reurer pour se rallier & donner le tems au reste de son Armée de le joindre. Les Suisses profitérent de l'instant, & le poussérent avec tant de vigueur, que sa retraite devint une déroute; la terreur fut générale. Les prémiers rangs renversés sur les feconds, & ceux-ci sur ceux qui les suivoient, entraînérent toute l'Armée dans leur faite; le Duc lui-même si intrépide, s'enfuit jusqu'à Noseroy. Son Fou

nommé le gierieux, qui lui avoit fouvent entendu parler de la valeur d'An- 1476. nibal, lui crioit en fuyant avec lui. Monseigneur nous voila bien annibales. Le carnage ne fut pas aussi grand que l'épouvante; mais tout le bagage, les tentes, les vivres, l'artillerie, & les meubles superbes que le Duc avoit dans son camp pour paroître avec plus de faste aux yeux des Etrangers, tout fut pillé. Les Suisses connoissoient si peu la valeur d'un si riche butin, qu'ils prirent sa vaisselle d'argent pour de l'étain, & la vendirent au plus vil prix: ils ne firent pas plus de cas des pierreries. Un d'entre eux qui trouva le plus beau diamant du Duc \*, le donna pour un florin, & il passa en plusieurs mains au même prix. Les vainqueurs, reprirent Granson & les autres châteaux dont le Duc s'étoit rendu maître; ils détachérent les corps de leurs compatriotes qui étoient pendus aux arbres, & v pendirent autant de Bourguignens.

Le Roi eut peine à dissimuler la joie qu'il ressentoit de la défaite du Duc de Bourgogne. Il avoit proposé au commencement de cette année un cas de conscience affer singulier; savoir, ,, s'il .. pouvoit, selon Dieu & sa conscience, " permettre, fouffrir ou tolerer qu'au-" cuas

<sup>\*</sup> C'est aujourd'hui le second diamant de la Couronne, connu sous le nom de Sanci. Il es eltimé dix-huit-cens-mille livres. Sand Hare

,, cuns Princes, Seigneurs ou Commu-1476. ,, nautés qui avoient ou pouvoient avoir or querelle contre le Duc de Bourgogne, lui fissent la guerre & portassent

dommage".

Un Prince, qui après des trèves iurées, propose de pareils cas de conscience, paroit vouloir-moins disliper des scrupules ou calmer des remords. que chercher des prétextes & imposer aux Peuples. Il fut répondu que, ... vu " la conduite que le Duc avoit toujours " tenue à l'égard du Roi & du Royau-, me, le Roi pouvoit laisser agir les au-, tres Princes, & mêmo leur faire ens tendre que s'ils vouloient faire la , guerre au Duc de Bourgogne, il en , seroit content, & ne s'y opposeroit , pas; mais qu'il ne devoit ni les folliciter, ni leur donner aucun secours". Quel exemple de la foi des Princes! Peut-on ne pas détester la bassesse de ceux qui lui suggéroient des subterfuges plus criminels & moins généreux qu'une rupture ouverte?

Louis XI. n'aiant rien à oraindre du Duc de Bourgogne dans la conjoncture présente, porta toute son attention sur des ennemis moins puissans, mais aussi dangereux. Il étoit instruit que depuis longtems le Roi René entretenoit des intelligences avec les ennemis de l'Etat, & que c'étoit lui qui avoit engagé Charles Duc de Calabre son neveu & fils du Comte du Maine dans les intrigues du Connétable.

. Lo Roi écrivit au Parlement qu'il seroit fâché de trouver le Roi de Naples 1476. & de Sicile son Oncle aussi coupable 4 Masse qu'on le disoit, mais que l'intérêt de l'Etat devant l'emporter sur tout, il vouloit que la Cour vit ce qui étoit à faire pour la sureté publique. & qu'elle lui envoyat sa délibération pour procéder ainsi qu'il appartiendroit. La réponse du Parlement sut : Que la matière mise en délibération, l'avis de la Cour étoit quion pouvoit en bonne justice procéder contre le Roi de Naples par prise de corps; mais qu'aiant égard à fon grand; age, à l'honneur qu'il avoit d'être Prince du Sang, & Sa Majesté ne voulant pas qu'on procédat par prise de corps, il devoit être ajourné à comparoir en personne devant le Roi, ou devant ceux qui seroient par lui députés en la Cour, suffisamment garnie de Pairs. sur peine de bannissement du Royaume. & de confication de corps & de biens. René, au-lieu d'obéir, prit la résolution de s'appuyer du Duc de Bourgogne en L'instituant son héritier. L'affaire étoit déjà avancée; un fils du Prince d'Orange avoit passé en Piémont avec vingtmille écus pour y lever des troupes & prendre possession de la Provence; mais la nouvelle de la bataille de Granson changea les dispositions avec les intérêts. Les Officiers du Duc de Bourgogne qui étoient en Piémont, prirent la fuite; & quelques Provençaux qui con-Hż dui-

duisoient l'intrigue, aiant été arrêtés, découvrirent tout. Le Roi connut alors le danger où il auroit été, si le Duc de Bourgogne ent vaincu les Suisses. Maison d'Anjou, celle de Savoye, le Duc de Milan, alloient attaquer la France de tous côtés. La disgrace du Duc de Bourgogne lui fit perdre tous ses amis. & la crainte les ramena vers le Roi. René lui enveya le Duc de Calabre , pour lui représenter qu'il aprenoit avec douleur qu'il avoit perdu son amitié, & qu'il le suplioit de faire cesser le scandale que causoient les procédures faites contre un Prince du Sang, qui ne cherchoit qu'à finir tranquilement ses iours.

Le Roi, préférant toujours aux voies de fait celle de la négociation, envoya des Ambassadeurs au Roi René. Celuici les reçut à Arles, & leur donna des 7. Avril. Lettres, par lesquelles il s'engagea, sur son honneur & la parole de Roi, avec ferment sur les Evangiles, de n'avoir aucane intelligence, lique ou alliance avec le Duc de Bourgogne, ni avec aueun autre ennemi du Roi, & de ne jamais remettre la Provence entre leurs mains. René vint bientôt après trouver le Roi à Lyon, & amena avec lui Cossa. Grand-Sénéchal de Provence, homme attaché à son Mastre, & qui savoit le grand art de se conduire suivant les tems, les personnes & les circonstances. Dans la prémière conférence qu'il eut avec le Roi, aulieu

lieu de dispiter sur les faits, & deschercher des excuses qui ne font le plus sous 1476. vent que constater & agraver la faute: .. Si le Roi mon Maître & votre Oncle. .. dit-il à Louis XI. a offert au Duc de Bourgogne de l'instituer son héritier. il ne l'a fait que par le conseil de ses " meilleurs serviteurs, & spécialement , par moi a vous qui êtes fon neveu. , vous lui avez fait les plus grands , torts en lui prenant ses biens : nous ., avons bien voulu mettre le marché .. en avant avec le Duc, pour vous don-" ner envie de nous faire raison, & vous 4, faire connoître que le Roi mon Mai-, tre est votre Oncle; mais nous n'est-, mes jamais envie de mener ce marché ,, jusqu'au bout!'. Le Roi aprouva la liberté de Cossa, & n'en devint que plus favorable en Roi René.

Il fut arrêté qu'on leveroit la faisse faite sur le Duché d'Anjou, mais que le Gouvernement n'en seroit donné qu'à relui que Sa Majesté nomméroit, & qui lui préteroit serment. En conséquence René remit au Roi les provisions du Gouvernement avec le nom en blanc. Le Roi ... pour reconnoître la déférence de René, lui donna encore la main-levée du Duché de Bar & de toutes les terres qui relèvent du Comté de Chans-. 3 Dagne. :

La chronique scandaleuse dit, qu'en ce tems le Roi de Cécile appointa & accorda qu'après sa mort le Courté de Provence re-1047-

tourneroit de plein droit au Rai, & seroit

1476. uni à la Couronne; qu'en ce faisant, la Reine d'Angleterre qui étoit prisonnière du Roi
Edouard, fût rachetée, & pour sa rançon
fût payé cinquante-mille écus d'or; & à cette cause ladite Reine d'Angleterre céda &
transporta au Roi tout le droit qu'elle pouvoit avoir à ladite Cemté de Provence.

L'Auteur s'est trompé. La Reine Marguerite avoit été mise en liberté dès le mois de Novembre; & le sept de Mars elle avoit cédé tous ses droits au Roi, deux mois avant le Traité conclu entre

Louis XI. & René.

L'intelligence qui fut rétablie entre le Roi & la Maison d'Anjou, n'empêcha pas qu'on ne procédat contre le Maréchal Rouault, accusé par le Connétable de St. Pol d'avoir eu des liaisons trop étroites avec la Maison d'Apjou. Rouaust fut arrêté. Le jugement qui fut rendu à Tours par le Conseil, ne fait point mention de ces liaisons; mais il porte: Que le Maréchal a fait tenir de faux .. rôles de gens de guerre, & a commis ., plusieurs exactions, pour lesquelles il est condamné à vingt-mille livres, ., priyé de ses charges, & banni du Ro-" yaume". Le bannissement n'eut pas lieu. le Maréchal mourut deux ans après.

Cependant René Duc de Lorraine, voulant profiter de l'échec que le Duc de Bourgogne venoit de recevoir devant Granson, étoit venu trouver le Roi

sa Mai

## DE LOUIS XI. LIV. VIII. 185

à Lyon, & le pressoit de lui donner quelques secours. Louis n'osant pas con- 1476. trevenir ouvertement aux trèves, ne vouloit pas non plus abandonner un Prince avec qui il avoit pris des engagemens avant le Traité de Soleure. dessein du Roi étant de favoriser, autant qu'il pourroit, les ennemis du Duc de Bourgogne, mais de ne pas trop s'engager dans la querelle de René, il se contenta de lui donner une légère fomme d'argent; & une escorte de quatre. cens lances pour le conduire à Sarbourg. Les Seigneurs de Nassau, de Bische, de Fenestrange, de Richebourg, & beaucoup de Noblesse vinrent le joindre, & le suivirent à Strasbourg, où les Suisses lui envoyérent des Députés pour lui offrir le commandement de leur Armée. · Le Duc de Bourgogne conçut tant de dépit d'avoir perdu la bataille de Granson, qu'il tomba dans une mélancholie noire qui altera fort sa santé. Il ne donnoit plus d'ordres qu'avec une fureur qui le faisoit redouter de tous ceux qui l'aprochoient. Le Duc & la Duchesse de Savoye vinrent le voir à Lauzanne où il étoit malade, lui marquérent la part qu'ils prenoient à sa disgrace, & lui fournirent tous les secours possibles. Charles, uniquement occupé de son ressentiment, faisoit venir des troupes de tous côtés; il mit sur pié une Armée plus nombreuse que celle qu'il avoit à Granfon & marcha pour affiéger Morat. ville

1476,

ville située sur le lac de ce nom. Les Suisses avoient eu soin de la bien munir. Le Duc fut quinze jours devant la place, y donna trois assauts, & fut toujours repoussé avec perte. Aiant apris que les Suilles & leurs Alliés, au nombre d'environ trente-mille hommes d'Infanterie & de quatre-mille de Cavalerie, s'avançoient, il voulut juger par lui-même de leurs forces, & marcha à leur tencontre. Les Officiers de son Armée lui conseillérent inutilement de lever le siège, & d'attendre les ennemis dans la plaine, où fa cavalerie, supérieure à celle des ennemis, auroit un grand avanta-ge. La colère l'empêchoit de voir les choses telles qu'elles étoient, & la préfomtion de recevoir des conseils. A peine fut-il en présence des Alliés commandés par le Duc de Lorraine, qu'il voulut en venir aux mains; mais une pluie violente le força malgré lui d'attendre jusqu'au lendemain. Pendant ce tems-là une partie de l'Infanterie Suisse se rangea derrière une haie vive que la Cavalerie ne 22. Juin. pouvoit percer. Le Duc de Bourgogne la fit attaquer par ses Francs - archers. Ceux-ci aiant été repoussés avec vigueur, & ne pouvant être foutenus par la Cavalerie, le Duc voulut les faire retirer; mais dans le moment même les Suisses tombérent sur les rompirent, & en firent un carnage horrible. Les affiégés firent dans le même instant une vigoureuse sortie. Galiot

liot de Genouillac, Capitaine brave & expérimenté, dont le Duc avoit mépri- 1476. sé les avis, soutint quelque tems avec deux-cens lances l'effort de la garnison: il fut enfin forcé de céder au nombre', & toute l'Armée Bourguignone fut mise en déroute. Cette bataille livrée aussi imprudemment que celle de Granson, fut perdue par les mêmes fautes. Les Auteurs parlent différemment du nombre des morts. & les font monter depuis huit jusqu'à vingt-mille. Il est certain que la perte fut très considérable. qu'il y périt une quantité d'Officiers de marque, tels qu'Antoine de Luxembourg Comte de Marle, du Mas, Grimbergh. Rosembois, Mailli, Montagu; Bournonville, & beaucoup d'autres. Les fuvards qui vouloient se retirer à Lauzanne, furent coupés par le Comte de Gruière, & taillés en pièces; quelques troupes qui venoient d'Italie joindre l'Armée du Duc Charles, furent massacrées par les Paysans; tout le Pays de Vaux & les environs de Genève furent faccagés. Le Duc s'enfuit à Gex; mais ne s'y croyant pas en sureté, il passa les montagnes, & se retira à Saint Claude. Le Duc de Lorraine se signala plus que personne dans cette journée. Les Suisses furent tellement persuadés qu'ils lui avoient obligation de la victoire, qu'ils lui abondonnérent les munitions; l'artillerie. & généralement tout ce qui se trouva dans le camp des vaincus.

Le Duc de Bourgogne craignit d'abord que le Roi ne profitat de la con-1476. joncture pour rompre la trève. C'étoit peu connoître le génie de Louis XI. qui voyant le Duc courir à sa perte, avoit grand soin de pe lui pas donner la moindre inquiétude qui pût l'en détourner. La conduite qu'il tenoit, étoit bien plus dangereuse pour le Duc: il écrivit à 24. Juin. Dammartin de se tenir toujours prêt à agir, mais il lui recommandoit de ne rien entreprendre; & pendant ce temslà il travailloit sous main à débaucher les principaux Officiers du Duc. Il trouva Campobasse très disposé à trahir son Mastre: on croit communément que la haine de ce malheureux venoit d'un soufflet qu'il avoit reçu du Duc; mais l'avarice y avoit encore plus de part. Comme cet Officier avoit le commandement des Troupes Italiennes & le manîment de leur solde, il faisoit des gains considérables sur les mortes-payes. H étoit très mécontent que le Duc ent réformé une partie des Compagnies d'ordonnance Italiennes, & qu'il eut réduit la sienne à deux-cens hommes. Dans son dépit il se retira de la Cour de Bourgogne, & passa en Bretagne, L'Ee Roi profita de cet instant pour faire des propositions à Campobasse; celui-ci confentit non seulement à abandonner le Duc, mais il offrit de le livrer au Roi ou de le tuer. Louis cherchoit à s'attacher les meilleurs Officiers du Duc de de Bourgogne, mais il étolt bien éloigné de vouloir attenter à sa vie. Il eut 1476. horreur de la perfidie de Campobasse, & en avertit le Duc, qui s'imaginant que cet avis ne lui étoit donné que pour lui rendre suspects ses meilleurs Officiers. n'en eut que plus de confiance pour Campobasse, & le rapella auprès de lui.

Dès que le Roi avoit vu le Duc de Bourgogne s'engager dans la guerre contre les Suisses, il s'étoit avancé jusqu'à Lyon, où il passa quelques mois, pour être plus à portée de se déterminer suivant les évènemens. La journée de Granson & celle de Morat lui firent bientôt connoftre que pour perdre le Duc il suffisoit, sans prendre d'autres mesures, de l'abandonner à sa propre fureur, à son imprudence & à sa présontion : c'est pourquoi il revint au Plessis-les-Tours; mais il voulut, avant de partir, reprimer les exces du Cardinal de la Rovère, dit de Saint Pierre-aux-Liens, neveu de Sixte 1V. & Légat d'Avignon.

Le Cardinal, homme violent, & qui regardoit une entreprise téméraire comme un titre pour en former une autre. vonloit étendre sa Légation dans l'Archevêché de Lyon. Le Roi nomma des Commissires pour examiner les Bulles, Brefs, Rescripts, & généralement tout ce qui partoit de Rome, avec ordre de suprimer ce qui seroit contraire aux droits de l'Eglise Gallicane. Il sit sommer le Pape de satisfaire au Canon du Con-

Concile de Constance, concernant la tenue d'un Concile Général tous les cinq ans, finon qu'on en convoqueroit un National en France; & pour achever d'intimider la Cour de Rome, il fit entrer des troupes dans le Comtat. Le Légat, alors aussi soumis qu'il avoit été arrogant, vint trouver le Roi. Ce Prince, après l'avoir traité d'abord avec assez de hauteur pour le faire rentrer dans son dévoir, lui pardonna & le chargea des af-

faires de France à Rome.

Le Duc de Bourgogne étoit tombé dans un tel aveuglement, qu'il ne faifoit plus un pas qui ne le conduisst au précipice, en lui faisant perdre tous ses amis. La Duchesse de Savove étant venue le trouver-pour le consoler, comme elle avoit déjà fait en pareille occasion, passa quatre jours avec lui. Le Duc aiant alors la tête pleine d'idées funestes. regarda l'alliance de cette Princesse comme la prémière cause de ses malheurs. & donna ordre à Olivier de la Marche de l'arrêter, avec les Princes ses enfans, lorsqu'elle se retireroit dans ses Etats. La Marche se mit en embuscade près de Genève, enveloppa la Duchesse avec toute sa suite, & l'enleva. Comme il faifoit une nuit très obscure, quesques domeltiques affectionnés fauvérent le jeune Duc à la faveur des ténèbres. La Marche prit alors la Duchesse en croupe, donna le second fils & les deux filles de cette Princesse à des hommes surs. ů

& les amena à S. Claude. Le Duc Charles aiant apris que le Duc de Savoye s'é- 1476. toit sauvé, pensa faire mourir la Marche. & fit conduire la Duchesse au châ-

teau de Rouvre près de Dijon.

Louis XI. n'eut pas plutôt apris que la Duchesse de Savoye étoit prisonnière du Duc de Bourgogne, qu'il oublia tous les sujets de plainte qu'elle lui avoit donnés, & ne la regarda plus que comme fa Cette Princesse avoit pris un très mauvais parti, en s'alliant avec le Duc de Bourgogne. Si le Duc eût battu les Suisses, la Savoye lui devenoit nécessaire pour suivre ses conquêtes & entrer en Italie; il suffisoit pour ce Prince qu'un Pays fût à sa bienséance, pour qu'il prétendit y avoir des droits : d'un autre côté les Suisses étant victorieux, Duchesse en avoit tout à craindre, après avoir été leur ennemie déclarée: la bonté du Roi la tira de cette situation.

Les Etats de Savoye voyant le besoin qu'ils avoient de la protection du Roi, lui députérent le Comte de Bresse & l'Evêque de Genève, tous deux Oncles du jeune Duc. Louis XI, qui connoissoit l'ambition & l'esprit inquiet de ces Princes, ne crut pas devoir leur confier la garde de leur neveu. Il en chargea Philbert de Grolée, donna le Gouvernement de Piémont au Comte de Bresse, celui de Savoye à l'Evêque de Genève, & la garde de Montmellian à Miolans, qui jura'

jura de ne remettre la ville & le château qu'à Sa Majesté. Le Roi aiant pourvu à la sureté de la Savoye, ne songea plus qu'à délivrer sa sœur. Il en donna la commission à Chaumont d'Amboise, qui s'en acquita avec prudence, & amena la Duchesse à Tours. Le Roi vint au-devant d'elle, & lui dit en l'abordant: Madame la Bourguignone, vous soyez la très bien venue. La Duchesse lui répondit qu'elle étoit bonne Françoise, & prête à obéir à Sa Majesté. Le séjour qu'elle sit à Tours ne fut pas long; le Roi n'avoit pas moins d'empressement de la voir partir, qu'elle en avoit de retourner dans ses Etats: ils se donnérent réciproquement des Lettres, portant serment d'étre toujours unis envers & contre tous: se séparérent très contens l'un de l'autre, & leur union n'a jamais cessé depuis.

Galeas, Duc de Milan, ne fut pas des derniers à renoncer à l'alliance du Duc de Bourgogne. Les Princes ne s'attachent point aux matheureux, & les dif-graces du Duc Charles lui faisoient perdre chaque jour quelqu'un de ses alliés. Galeas envoya des Ambassadeurs à Louis XI. pour renouveller les anciens Traités, lui rendre hommage pour Gènes & pour Savonne; & l'assurer que dans les Traités conclus avec le Duc de Bourgogne, il n'avoit jamais eu dessein de rien faire qui pût déplasre à Sa Majesté. Le Roi sentoit bien que le Duc de Milan cédoit

à la néceffité; mais il s'embarraffoit peu des motifs, pourvu qu'il fie perdre au 1476.

Due de Bourgogne tous ses allies.

Le Duc de Bretagne voyant que tout , Août. le monde abandonnois l'allience de Bourgogne, jugea-qu'il y auroir peu de sureté pour lui à y persévèrer. Il voyoit le Duc Charles trop occupé du soin de se défendre, pour être en état de lousenit d'autres intététs. Le Roi d'Angleterre avoit fait la paix avec le Prance; & le peu de gloire qu'il avoit siré de son dernier armement, faifoit juger qu'il n'en tenteroit pas un second. Le Duc de Bretagne comprie qu'il n'avoit d'auere parti à prendre que de rechercher l'amirie du Roi. It his envoya done fon Chancelies & Coëtquen fon Grand-Maître d'hôtel. en qualité d'Ambassadeurs pour jurer la paix conclue à Senlis. La difficulté n'étoit que sur le serment; le Due exigeois que le Roi jurât fur la croix de St. Lô. & Louis ne vouloit pas faire ce serment à l'égard de plusiours articles qui ne lui paroificient passinez clairement expliqués, ou qu'il n'avoir pas dessein d'exécuter : c'étoit un mêlange bizarre de dé-\* votion & de perfidie. Après s'être communique de part & d'autre plusieurs formules de serment, le Roi & le Dac jurérent enfinde se désendre mutuellement & même de se donner avis de ce qu'ils aprendroient au préjudice de l'un ou de Plantre. Jusques-là les deux formules font pareillos unais on ajouta dans le ferment .. Tome II. du

1476.

du Duc, qu'il ne trentsteroit point le Rôi dans les jourfiences qui lui appartencient en Bretagne. Cette clause, en reconnoissant les droies du Roi, sans les spécifier, pouvoit encore devenir un principe de division.

. Louis n'aiant plus rion à craindre pour ses Etats, pensa à socourir ses alliés. Alphonse V. Roi de Portugal, venoit de perdre la gloire qu'il s'étoit acquise en Afrique. Cette journée avoit décidé de la Couronne de Castille en faveur de Ferdinand fils du Roi d'Arragon: on savoit d'ailleurs que ces Princes, sous prétexte d'appaiser les troubles de Navarre, vouloient usurper cette Couronne sur François Phœbus Comcede Foix. fils de Magdelaine de France. Louis. craignant que le Roi d'Arragon ne portât les forces du côté du Roussillon, y fit marcher un Corps de troupes sons le commandement du Sire d'Albret & d'Yvon du Fou. Il y ent quelques escara mouches; mais comme nerte ducire ne convenoit ni à la France, ni aux Roll d'Arragon & de Castille, on repous la trève. Le Roi de Portugal, espérant que Louis, au-lieu de se borner à la défense du Roussillon, lui fourniroit des secours, vint en France pour les solliciter. Le Roi envoya au devant de lui jusqu'à Rouen, & lui fit d'autant plus d'honneurs, qu'il ne vouloit lui rendre aucun service. Il lui fit entendre que les défiances continuelles où il étoit sur le Duc de Bourgogne, l'empêchoient de porter ses forces ailleurs. Alphonse, 1476. naturellement sincère, ne soupçonna pas la moindre dissimulation de la part de Louis XI: il se persuada légèrement qu'il pouvoit le réconsilier avec le Duc de Bourgogne, & qu'alors il recevroit de l'un & de l'autre de puissans securs. Dans cette consiance il partit de Tours, & alla trouver le Duc de Bourgogne de-

vant Nancy.

Le Duc de Lorraine, après la bataille de Morar, croit descendu le long du Rhin jusqu'à Strasbourg. Ce Prince n'avoit encore pour lui que la gloire qu'il venoit d'acquérir, la bonne volonté de ses sujets, & la haine qu'ils portoient au Duc de Bourgogne. Charles, tout vaince qu'il étoit, avoit encore de puissantes ressources: sa grande réputation combattoit pour lui: il auroit pu se relever & triompher de ses ennemis, s'il eût en la force de vaincre son caractère. Liyré à la plus noire mélancolie, il fut deux mois sans voir personne, tout lui étoit à charge. L'altération de son esprit passa bientôt à son tempérament; sa santé devint languissante; il tomboit quelquefois dans un abattement extrême, d'où il passoit subitement à la fureur. On essayoit inutilement de le calmer, par des remèdes qui ne rétablissoiens pas la tranquilité dans son ame.

Tandis-que ce Prince demeuroit ainsi dans l'inaction, le Duc René r'apliquoit

à se faire des partisans; leur nombre augmentoit tous les jours, par l'întérée qu'inspiroient pour lui sa jeunesse, ses malheurs, & la justice de sa cause. La ville d'Espinal s'étant déclarée pour Rcné, ce premier succès réveilla l'espoir de son parti. Ce jeune Prince se trouva bientôt à la tête de six-mille hommes. animé par la confiance que donne une

prémière victoire. La chaleur d'un parti naissant est plus vive que durable. René, sentant bien qu'il ne pourroit pas faire vivre longtems dans la discipline une Armée mal payée & composée de gens ramassés, forma le siège de Nancy, persuade que la prise de la capitale le rendroit maître du reste de ses Etats. Tout favorifoit fon projet. Les Bourguignons étoient en horreur dans le pays, & la place étoit fort mal pourvue. La principale force de la garnison consistoit en un corps de trois-cens Anglois commandés par le Capitaine Colpin. Aussitôt que la famine se fit fentir dans la ville, les Anglois commencérent à murmurer: leur Capitaine les contint quelque tems; mais aiant été tué, ils ne gardérent plus de mosures. Bièvres , Gouverneur de la ville, fut

6.00. force de capituler. On convint que la garnison sortiroit avec armes & bagages : que ceux qui demeureroient dans la ville, jourroient de tous les anciens privilèges, & que les Lorrains mêmes qui voudroient suivre le parti du Due

de

de Bourgogne, autoient un mois pourse retirer & disposer de leurs effets. Biè 1476. vres étant venu saluer le Duc, ce Prince l'embrassa, & lui sit des remercimens du bon traitement qu'il avoit fait à ses sujets pendant qu'il avoit été leur Gouverneur. Bievres, charmé des bontés du vainqueur, ne put s'empêcher de lui dire, les larmes aux yeux, Je vois bien que la guerre ne finira que par la more de mon Mattre.

Aux prémières nouvelles du siège de Nancy, le Duc de Bourgogne soruit de l'espèce de létargie où il étoit enséveli, & envoya des ordres dans les Provinces pour des levées d'hommes & d'argent: il ne parloit plus qu'avec des menaces terribles; mais depuis ses disgraces on le craignoit moins, & sa dureté avoit exarêmement refroidi le zèle de ses sujets. Las de fournir à ses fureurs, les Flamands dui firent dire que s'il étoit pressé par les Allemands ou par les Suisses, & qu'il n'est esvec lui affex de gens pour s'en retourner franchement en ses pays, qu'il le leur sit à scavoir, & qu'ils exposereient leurs corps & leurs biens pour l'aller quenir & le ramener furement en sesaits pays; mais que pour faire plus de guerre par lui, ils m'étoient point délibérés de plus aider de gens ni d'argent. Les Princes ne sont pas faits à de pareilles vérités. Cette réponse, qui reprochoit ouvertement au Duc le peu de cas qu'il faisoit de la vie & des biens de ses fujets, augmenta encore sa fureur. Son I3 plus

plus grand dépit venoît de ce qu'aiant 1476. dédaigné les confeils de ses Généraux, il ne pouvoit imputer ses déstrées qu'à luimême; mais ses fautes exercicient ses remords, sans lui donner plus de prévouvance.

Louit XI. étoir le féul qu'il redoutatdans ces circonstances y l'antipatie que ces Princes avoient conque l'un contre l'autre dès leur jeunesse, faisoit qu'ils se craignoient mutuellement dans leurs difgraces. Ils étoient convenus d'avoir une entrevue entre Auxerre & Joigny; mais Charles aprenant que le Roi faisoit passer des gendarmes sur les frontières de Picardie & de Champagne, s'imagina que la trève affoit se rompre, & se hata d'entrer en Lorraine pour secourir Nancy. Aiant apris dans sa marche que la place s'étoit rendue, il s'avança aussitôt, dans le dessein de combattre René. Celui-ci ne fe croyant pas affez fort pour riduer une bataille, laissa une garnison dans Nancy, & jetta quelques troupes dans ses autres places pour arrêter l'Armée Bourguignone, pendant qu'il iroit sollieiter les Suisses & les Allemands de lui fournir des troupes.

Le Roi, loin d'abuser de la situation du Duc de Bourgogne, lui sit donnét de neuveaux avis de la transson de Campobasse; mais le Duc; aveuglé par sa haine contre le Roi, regardoit comme un piège tout ce qui venoit de la part. Il ne pouvoit se persuader que ce Prince ent

refu-

1476.

refuse une pareille proposition, sur-tout — après avoir pensé être lui-même plusieurs fois la victime d'un tel attentat. Jean Hardy avoit été écartelé pour avoir voulu empoisonner le Roi à la sollicitation du Duc de Bourgogne. Le Connètable avoit déclaré que le Duc avoit encore le même projet, & le Parlement venoit tout récemment de condamner à mort un nommé Jean Bon, convaincu d'avoir été gagné par le Duc Charles

pour empoisonner le Dauphin.

Cependant le Duc de Bourgogne forma le siège de Nancy, & chargea Campobasse de la principale attaque. Celuici, craignant que le Duc, malgré sa prévention, ne vînt enfin à se détromper, crut que pour mettre sa vie en sureté il devoit consommer un crime dont le projet seroit prouvé tôt ou tard. Il s'adressa pour cet effet à Cifron de Baschier, Maître-d'hôtel du Duc de Lorraine. offrant de livrer ou d'assassiner le Duc Charles, &, en attendant, de tirer le siège en longueur. Il lui expliqua en même tems les desseins de Charles, les projets d'opérations, & les dispositions des attaques. Cifron, voulant profiter de ce dernier avis, entreprit de se jetter dans la place avec une troupe de Gentilshommes attachés à René. Plusieurs y réussirent; mais les autres aiant été pris, le Duc de Bourgogne ordonna aussitôt qu'on les pendît, prétendant que tout homme qui étoit afrêté en voulant

en-

entrer dans une ville affiégée, méritoit la mort suivant les loix de la Guerre. Cifron, qui étoit du nombre des prisonniers, demanda à parler au Duc pour lui révéler un fecret de la plus grande importance qui regerdoit sa personne, & qu'il ne pouvoit dire qu'à lui. Campobasse, ne doutent point que ce secret ne fût leur complet, perfuada au Duc que le prisonnier n'avoit d'autre dessein que de sauver ou de prolonger sa vie, & sit presser l'execution. Cifron, en allant au suplice, répétoit si vivement que le Duc se repentiroit de n'avoir pas voulu l'entendre, que plusieurs vinrent encore pour l'engager à donner l'audience que le prisonnier demandoit avec tant d'instance; mais Campobasse étant mastre absolu dans le camp, se mit au-devant de la porte du Duc, ne permit pas qu'on pût lui parler, & fit hâter l'oxécution.

Le Duc de Lorraine usant de reprefailles, fit pendre aussitét plus de centvingt prisonniers Bourguignons, & les laissa exposés avec un écriteau portant: Pour la très grande inhumanité, & mantre cruellement commis an la personne de seule bon Cifren de Baschier & ses compagnons, après qu'ils ont été pris en bien & loyaument servant leur Mattre par le Duc de Bourgogne, qui par sa tyrannie ne se peut empêcher de répandre le sang bumain, sant

ici finir mes jours.

René, aiant peu de troupes & de muni-

nitions, auroit perdu Mancy auffi facilement qu'il l'avoit pris, s'il n'est pas été 1476. secondé par la perfidie de Campoballe. & par l'avesglement du Duc Charles. Ce Prince, livré à une mélancolie noire qui dégénéroit par intervalles en fureur & en alienation d'esprit, avoit négligé de recueillir les débris de son Armée: & lorsau'excité: par les progrès de son ennemi il s'étoit mis en campagne, il l'avoit fait sans précautions, & s'avancant avec ce qu'il avoir ramassé à la hate . il s'étoit contenté d'écrire à Dafav Gouverneur du Luxembourg, de faire marcher le ban & l'arrière ban: ressource qui annonce plus le malheur d'un Etat, qu'elle n'y remédie. Ce corps, qui cemble composé de l'élite d'une Nation, est plus connu par la valeur que que par la discipline, & n'a pas toujoure rendu les fervices qu'on auroit pu en efpérer. Pour surcroît de maux, l'Armée fist bientôt désolée par les maladies, & roinée par les désertions. Le Comte de Chimay en aiant fait la revue, crut qu'il étoit de son devoir de représenter au Duc qu'il niv avoit pas trois-mille hommes en état de combattre : mais ce Prince forieux, loin de reconnoître la génémuse liberté d'un fidèle sujet, lui répondit: Quand je serois seul, je me bat-Brois; je vojs bien que vous êtes tout Vauedemont \*. Chimay se retira, en disant

<sup>\*</sup> René, II. du nom, Duc de Lorraine descen-

que s'il falloit combattre, il prouveroit qu'il etoit franc. loyal & isu de bon lieu. & qu'il en donneroit des preuxes jusqu'à la mort. Le Roi de Portugal, qui étoit veau trouver le Due de Bourgogne, & qui fut temoin de ses fureurs, comprit qu'il ne devoit attendre aucun secours dans ses besoins de la part d'un Prince qui

ne connoilloit pas les siens mêmes. & ie retira.

Le Duc de Lorraine avoit déjà huit-

mille hommes, dont il fit la revue sous Bale; mais comme il manquoir quelque argent à la somme qu'on leur avoit promile, ils vouloient se retirer. On dit qu'il ne s'agissoit que de douze florins; & que si le Comte Oswal de Tierstein ne les eur prétés, René se seroit trouvé sans Armée. Il n'attendoit plus que le secours que les Allemands lui avoient promis. Aussitot qu'il fut arrivé, il s'ac vança vers Nancy. II en étoit tems. tout y manquoit: la famine y, étoit au 1477. point qu'après avoir mangé les chevaux 14 Janv. on mangeoit les chiens, les rats & les fouris. Aux aproches de Rene, le Com, te de Campobasse abandonna l'Armée de Bourgogne, & vint avec deux cens Lan. ces joindre celle de Lorraine. Les Al-

duit de Ferri : Comer de Vandement, fecond file: do Due Jean

-siA - mask - m

lemands refusérent de le recevoir, difant qu'ils ne vouloient point de traftre parmi, eux., Les François qui servoient dans l'Armée de Lorraine, refusérent pareillement deux Capitaines Italiens 1 qui avoient amené deux-cens Gendarmes du camp de Charles; desorte que ceux-ci se réunifent à Campobasse, qui alla se camper au Pont de Bussière, asin de tomber sur les Bourguignons qui vou diffient se sauver du côte du Luxem-

bourg & du Pays Mellin.

Le Dimanche 5. Janvier le Duc de Lorraine'sit dire la messe de grand matin à la tête de son Armée, & marcha en ordre de bataille. Tous les Officiers de ChaHes étoient d'avis de lever le siége; & d'éviter la bataille. On lui représenta qu'il devoit attendre les troudes qu'on levoit dans ses Provinces. qu'il seroit alors supérieur à ses ennemis; mais qu'il alloit indubitablement se perdre, s'il en venoit aux mains. Le Duc rejetta cet avis avec hauteur, dit qu'il ne fuiroit jamais devant un jeune homme, & fe mit en marche. Les Armées se rencontrérent bientôt. Renérangea la sienne dans la plaine de Neuville: fon avant-garde étoit de sept-mille hommes de pié & de deux-mille chevaux. Il donna le commandement de l'Infantèrie à Guillaume Harfer Génés ral des Suiffes, & celui de la Cavalerie au Cointe de Tierstein: ils avoient sous oux le Batard de Vandemont, Visse; Baffompierre, l'Estang, Sytano, Malennincos: Orioles . Les corps, de bataille étoit de huit-mille hommes d'Infanterie fou.

1477•

de cinq-cens à la gauche. L'arrière-garde n'étoit que de huit-cens hommes de pié, qui devoient se ponter par-tout suivant le befoin. René me-noit le corps de bataille, & avoit auprès de lui les Comtes de Salins & de Linauge, les Seigneurs de Birche, Paffenhausen, Bassompierre, Waltrin, Gerbaviller, Ligneville, Lémoncourt, Jacot de Pavoye, St. Amand & Blomont.

Le Duc de Bourgogne se campa près de Jarville, à une demi-lieue de Nancy. Comme il voulut garder ses lignes avec le peu de monde qu'il avoit, le corps qu'il opposa au Duc René n'étoit guères que de deux-mille hommes; il donna l'aile droite à Galiot, la gauche à Josse de Lalain, & se mit au cen-

tre à la tête des Volontaires.

René passa le suisseau de Hévillecour, qui séparoit les deux Armées. Les Suiffes, selon un ancien usage, se jeuerent auflitôt à cetre, la baiférent, refelus de vaincre ou de monrir, & marchérent en avant. S'étant apporçus que le chemin étoit bordé d'artillerie, ils laifsérent quelques bataillons pour ammer l'ennemi, & se coulérent le long d'une haie pour gagner le flanc. Wahrin, remarquant, que le Duc de Bourgogne nibecupoit pas tout le iterrain qui siesendair jusqu'an Bais, deracha querreconsulte your françois pour comme en . خو خه م l'at-

l'attaque, pendant qu'un autre corps feroit le tour, & prendroit les Bourgui- 1477.

gnons en queue.

Le combat commença avec une ardeur égale. Les Lorrains combattoient pour leur Patrie, les Bourgaignons se rapelloient leurs anciennes victoires, & leur valeur étoit encore excitée par le dépit de leurs dernières défaites. Les Suiffes firent des efforts si-extraordinaires, que la victoire ne fut pas longtems douteufe. Les Bourguignons, atraqués en même tems de toutes parts, & accablés par le nombre, perdirent courage, & ne songérent plus qu'à se sauver. Galiot revint plusieurs fois à la charge; le Duc de Bourgogne combattoit en soldat, & se portoit par tout. Mais il veut envain par fon exemple rapeller le courage de les troupes; la déroute devient générale, lui-même fatigué & blessé est emporté dans la fuite. Claude de Biomont, Sénéchal de St. Dié le pourfuivit. On prétend que le Duc lui demanda quartier; mais Blomont qui étoit fourd ne sachant ce qu'il disoit, le porta par terre d'un coup de lance. Ce malheureux Prince accablé de l'atigue & du poids de ses armes, ne pouvant se relever, fat foulé & percé de plusieurs coups: d'autres disent qu'il fut tué par des hommes apostés, que Campobasse avolte laissés auprès de lui. Les luvards furent poulsuivis jusqu'au pont de Busfière. Campobaffe qui s'y étoit campéric

fit quartier à aucun , tous furent tués ou-1477, noyés,

René maître du champ de bataille, le fut aussi des munitions, qui furent d'un grand secours dans Nancy, où la misère étoit extrême. Le Duc de Lorraine y trant, entré après la hataille, les habitans le requrent avec des transports extraordinaires; mais au lieu de signaler leur joie par une magnificence qui prouve plutôt le faste des Printes que l'amour des Peuples, ils lui dressérent un arc de triomphe qui n'étoit construit que des têtes de chevaux & de chiens qu'ils au voient mangés pendant le siège.

Bièvres, Contay, la Vieuville, périmo rent dans cette jeurnée. Antoine & Baudouin, Bâtards de Bourgogne, demeurérent priforniers avec les Comtes de Nassau, de Retel, de Chimay, Olivier de la Marche, Galiot, & beaucoup d'autres.

On s'informa inutilement pendant de noviours du fort du Duc de Bourgogne: on trouva enfin son corps dépouillé, couvert de boue & pris dans la glace: il fallut employer le pic pour l'en retirer. Quoiqu'il su très désiguré, son Médecin & son Sécrétaire le recomment à plusieurs marques, & particulièrement à la cicatrice de la blessure qu'il avoit reque à la bataille de Monthery. Le Ducde Lorraine le sit apporter à Nanoy, & alla le recevoir en habit de deuil, aiant une harbe d'or qui lui descendois iul-

jusqu'à la ceinture, à la mode des anciens Preux, quand ils avoient gagné u- 1477. ne victoire : il lui jetta de l'eau-bénite. & lui prenant la main : Bian coufin, ditil. vos ames ait Dieu, vous nous avez fait moult de maux & douleurs. Le corps ref. sa dans une Chapelle jusqu'en 1550, qu'ilfut transporté à St. Donat de Bruges.

Ainfi périt Charles dernier Duc de Bourgogne, qui n'eut d'autres vortes que celles d'un soldat. Il fut ambitieux, téméraire p saus conduite, fans conseil, ennemi de la paix. So toujours alteré de fang. Il misa fa mailon par fes folles entrepriles siffit le malheur de fes sujets :

& mérita le Gen.

Les grands évènemens se répandenc d'abondipar des bruits sourds qui précèc dent les Couriers les plus diligens. Ce qu'on aprit confulement de la défaite du Dec de Bourgogen, irritoit la curiofité; chacun étoit attentif, & cherchoit à fai voor des particularités qu'on put annoncer au Rois Larfque ce Prince attendoit quelque nouvelle inciressante, il ne pouvoir eacher fort inquiérade; & comme fi, fon impationce pat pu hater les évèncmens, il ne cessoit d'en parler d'avance: Je donneraictout, disoit-il, d rehui qui prémier mispoertera telles nouvelles. Com-u mines & du flouchage avoient eu chaeun deux cons mascs d'argent pour dui avoir annoncé celle de la bamille de Morat. Il diois encore plus impatient de savoir ce qui s'étoir passé à Nancy. Du Lude aiant

aiant passé la nuit à attendre le Connier. 1477. fut le prémier qui l'apperçut au point de jour. Il l'obligea de lui donner les Lestres, & alla dans l'instant les remettre au Roi. Elles venoient de la part de la Tremouille, & contenoient le détail de la défaite du Duc Charles, mais elles ne disoient rien de sa mort. On ignoroit encore s'il avoit été tué ou fait prifonnier, ou s'il s'étoit enfui en Allema-

gne.

Le Roi avoit peine à cacher la joie qu'il ressentoit. Il fit venir les pringipaux de la Cour & de la Ville, leur montra les Lettres, & les fit diner avec lui. On ne parla que de la nouvelle qu'on venoir de secevoir, tous en marquoient une joie vmie ou feinte; car les mécontens voyoient avec chagrin que le Roi feroit plus absolo que jamais. Commines fait une peintuse du diner. qui pour être naive & familière, n'en est que plus expressive, & peint mienz la situation des Courtisans que tout ce que je pourrois dine. Je erois devoir rapporter ses propres termes. Je sei bien , dit-il , que mai & autres , promes garde comme ils divercient, & de quel appétit ceux qui étaient en cette table : mais à la vérité (je ne sçai si c'étoit de joie ou de striftesse) un seul par semblant ne mangea la moitie de son favul, & si n'étoient ils point bonteux de manger avec le Rois carvilin'y -avoit celui d'entre sux, qui bien fouvent n'y eut mangé.

Le

Le lendemain on sut toutes les particularités de la bataille, la mort de Charles sur confirmée par les Lettres du Duc
de Lorraine. Le Roi sit part de cente
nouvelle aux principales villes du Royaume, & au Duc de Bretagne. Deux jours
après il aprit la fin tragique de Galeas
Duc de Milan, qui avoit été assassiné
au-milieu de ses gardes en entrant dans
l'Eglise \*.

Le Duc d'Orléans demanda au Roi la permission & les moyens de poursuivre les droits qu'il avoit sur le Milanois par son Aieule Valentine Visconti; mais le Roi n'étoit pas alors en état de s'engager dans une telle entreprise, & n'étoit occupé que du projet de recouvrer la

Bourgoghe.

Il envoya des Couriers aux principales villes de Bourgogne, pour leur dine qu'il prenoit sous sa protection la personne & les Etats de Marie, fille & héritière du Duc Charles, sa parente & sa filleule; qu'il espéroit la marier avec le Dauphin; que d'ailleurs on n'ignomit pas que la Bourgogne aiant été donnée en appanage à Philippe de France fils du Roi Jean, elle retournoit de plain droit à la Couronne faute d'hoirs males t.

† En fait d'appanages, la reversion à la Cou-

<sup>\*</sup>La mort de Galeas fut l'effet d'une vangeance personnelle, & non pas d'une conjuration contre l'Etat. Les principaux de ses assassins étoient deux hommes qu'il avoit outragés dans leur honneur, en séduisant la semme de l'un, & ahusant de la sœur de l'autre.

Le Roi fit partir en même tems l'Amital 1477. & Commines, pour engager les habitant d'Abbeville à se soumeture; mais pendant qu'ils négocioient avec les principaux, Torey, Gouverneur d'Amiens, les prévint, & entra dans Abbeville par le moyen du Peuple dont il étoit aimé-

Louis XI. demanda des subsides à toutes les villes du Royaume, afin de réunir à la Couronne les États du seu Due de Bourgogne. Il se rendit ensuire sur la frontière de Picardie, après avoir envoyé dans les divers Pays de la succession de Bourgogne, des Emissaires pour persuader aux Peuples de se soumettre volontairement, afin d'éviter une guerre d'autant plus cruelle, qu'ils seroient traités comme rebelles; au-lieu qu'en lui rendant l'obéissance qu'ils lui devoient, il consirmeroit & augmenteroit leurs privilèges.

Aux aproches du Roi, Ham & Saint-Quentin se déclarérent pour lui; Guillaume Bitche, Gouverneur de Péronne, ouvrit ses portes. L'exemple de cette ville

ronne faute d'hoirs malos (absque barede sucadeunes) est un droit incontessable, sur-tout depuis la disposition précise du testament ou ordonnance de : Philippe le Bel du 27 Novembre 214. quarantement au avant les Lettres d'appanages données à Philippe le Hardi par le Roi Jean son Père, en 1363. Sans cette loi, il seroit arrivé contre la loi sondamentale de l'Etat, que la Monarchia autorit pu être démembrée, en la sifant passer sous une domination étrangère les distérences Provinces qui auroient été données en appanage.

ville entrafia le Tronquay, Roye, Montdidier, Moreuil. Les places qui firent quelque résistance, furent rasées. Les autres intimidées n'attendirent pas qu'on les sommat; Vervins, St. Gobin, Marle,

Rue, Landrecy, fe foumirent.

Jean de Châlons Prince d'Orange, Georges de la Tremouille Sire de Craon, Charles d'Amboise Sieur de Chaumont, s'étant rendus à Dijon à la tête de septcens Lances, s'adrefférent aux Etats afsemblés, & les sommérent de rendre obeisfance au Roi. Le doute où les Etats paroissoient être encore de la mort du Duc Charles, fit qu'ils demandérent que le Roi donnat sa parole de faire sortir ses troupes de la Province, au cas que le Duc fût encore vivant \*; de maintepir les trèves, & d'accorder une amnistie générale à tous ceux qui auroient servi le Duc, & qui étoient encore attachés à la Princesse sa fille. Les Commissaires accordérent tout ce que demandoient les Brats. Le Roi sit sceller l'amnistie, & 19. Janu.

\* Le Peuple douta longtent de la mort du Duc Charles. Les uns disoient qu'il s'étoit retiré dans une folitude, d'autres qu'il étoit allé à Jétusalem. La prévention de quelques-uns étoit fi forte, qu'ils pretoient de l'argent à rendre au retour de ce Prince. Il y a plusieurs exemples de ces idées populaires sur les personnages célèbres. Il semble que le Pcuple les croye immorrels ; on ne deit pas être surpris qu'il air eu peine à croire la mont de Charles, puisqu'il avoit douté de celle de la Pucelle d'Orleans qu'il avoit vu bruler.

promit de conferver à chacun ses privi-1477- lèges, bénéfices, ou charges.

Les Lettres que Marie écrivit aux Ecats, ne les empêchérent pas de jurer obéissance au Roi. Le Conseil qu'ils avoient déjà établi sous le nom de Constil de la Province, dressa un Mémoire contenant les très humbles suplications de la Province au Roi. Les prémiers articles regardoient la fabrique des Monnoies, l'administration de la Justice, la levée & le payement des Gens de guerre. Par les autres articles le Roi étoit suplié de faire rembourser à la Province une somme de cent-mille livres, qu'elle avoit prêtée au feu Duc; d'abolir la plupart des impots; d'empêcher de faire passer aucun argent à Rome, & de con-Terver les bénéfices & charges à ceux qui en étoient pourvus. Aussitôt que le Roi eût répondu favorablement à ces demandes, les uns s'empressérent de prêter ferment pour être les prémiers en droit de prétendre aux graces, lés autres ne parurent différer que pour se vendre plus cher. On ignore quelle récompense demandoient la Tecnouille & Chaumont, qui étoient les prémiers négociaseurs de cette affaire; mais la réponse oue leur fit le Roi, mérite d'être rapportée. On y voit qu'il pensoit à tout.

Messeurs les Comtes, j'ai reçu vos lettres, & vous remercie de l'bonneur que vous me voulez faire de me mettre à buin avec vous. Je veux bien que vous ayez la moitié de l'argent des refles que vous avez trouvés; mais je vous supplie que le surplus vous me sassiez mais je vous en aidiez à saire réparer les places qui sont sur les frontières des Allemands, & à les pourvoir de ce qui sera néaessaire, en saçon que je ne perde rien; & s'il ne vous sert de rien, je vous prie envoye le-moi. Touchant les vins du Duc de Bourgogne qui sont en ses celliers, je suis content que vous les ayiez. A Péronne ce v. Février.

Les négociations du Roi réuffissoient en Bourgogne, mais elles n'avoient pas le même succès en Flandre & en Artois. L'Amiral & Commines n'avoient rien obtenu de ceux d'Arras; Ravestein qui y commandoit, n'écoutoit que son devoir. La Vaquerie, Pensionnaire de cette ville, soutenoit qu'elle appartenoit à Marie; mais Crèvecœur Seigneur de Querdes, aiant succédé à Ravestein, eut des vues toutes différentes. Comme ses biens étoient en-deçà de la Somme aux environs d'Amiens, il préféra ses intérêts à ceux de sa Souveraine. La Vaquerie, gagné par les offres de Louis, cessa d'être perfuadé des droits de Marie, ou du moins de les défendre.

Pendant qu'on négocioit avec eux, le Chancelier Hugonnet, Imbercourt, Ferry de Cluny nommé à l'Evêché de Tournay, le Comte de Grandpré & la Grutufe vintent, de la part de Mademoifelle de Bourgogne, trouver le Roi, pour lui annoncer qu'elle pregoit le gouverne.

ment

ment de ses Etats, & qu'elle avoit-for-1477. me son Conseil de la Duchesse Douairière, de Ravestein, du Chancelier, & d'Imbercourt. Le Roi leur déclara que son intention étoit de faire le mariage du Dauphin avec Marie de Bourgogne; & en attendant, de se mettre en possession des Provinces reversibles à la Couronne, & qu'il garderoit les autres jusqu'à ce que la Princesse fût en âge & lui eût rendu hommage. Il ajouta que ce mariage étoit le feul moyen de terminer des guerres qui duroient depuis trop longtems, & qui sans cola se renouvelleroient toujours; qu'il aimoit la Princesfe; mais qu'avant tout il devoit soutenir. les droits de la Couronne, & qu'il avoit des forces suffisantes pour les faire valoir, si on refusoit de les reconnostre.

Hugonnet & Imbercourt voyant le Roi à la tête d'une puissante Armée, que toutes les villes lui ouvroient leurs portes, que l'autorité de leur l'rincesse étoit mal affermie & que les Provinces reclamoient des privilèges que les derniers Ducs leur avoient ôtés, résolurent de s'accommoder au tems. Ils convinrent que le mariage du Dauphin & de Marie étoit la feule voie de conciliation aventageuse pour les deux partis, promirent d'y travailler, & consentment que des Querdes gouvernât Arras, sous l'autorisé du Roi. , On convint que des dissesses d'Artois enverroient des Déparés pour , " prêter serment au Roi; que Sa Majesté , nom-

1477

nommeroit les Officiers pour la garde ,, de la Province & l'administration de la Justice, jusqu'à ce que Mademoi-,, selle de Bourgogne eût fait son hommage. Il est dit qu'au cas que Made-,, moiselle de Bourgogne refuse de ren-,, dre hommage, ou qu'elle se marie a-,, vec quelque ennemi du Roi, l'Arcois ,, demeurera à Sa Majesté, qui promet ,, de défendre & protéger le Pays, & , d'en conserver toutes les franchises ,, & immunités; que les troupes sorti-,, ront du Pays sitôt que les Etats au-,, ront prête serment, & que tous les . Officiers feront maintenus dans leurs " charges & emplois."

La capitulation étoit juste, & sur-tout la clause qui sembloit imposer à Marie de Bourgogne de ne pouvoir se marier que de l'agrément du Roi \*. L'Artois avoit toujours relevé de la Couronne; Philippe le Bon ne s'étoit exemté d'en faire hommage que par le Traité d'Arras; cette exemtion n'étoit que pour un

tems, & ce tems étoit expiré.

Malgré ces conventions, le Roi essuya plusieurs difficultés avant que d'être en pleine possession d'Arras, qui étoit en ce tems-là partagé en ville & en cité. Des Querdres livra la cité, mais les Bourgeois

Suivant les principes des Fiefs, les Vassales ne pouvoient se marier sans le confentement de leur Saigneur; à plus forte raison les Vassales immédietes du Roi, & sur-tout celles du Sang Royal étoient fourniles à cette condition.

1477.

étoient encore maîtres de la ville qui étoit fortifiée, & la cité ne l'étoit pass. Il y avoit d'ailleurs entre l'une & l'autre une de ces animosités, qui sans avoir ordinairement de fondement réel, influent néanmoins dans les affaires les plus graves. Il suffisoit que la cité est reçu le Roi, pour que la ville resusat de le recevoir; desorte qu'il sut obligé dess fortisser dans le quartier qu'il occupoit, d'y faire élever un boulevart, & de former le siège de la ville.

Cependant les Ambassadeurs de la Princesse de Bourgogne rétournérent auprès d'elle. S'ils s'écolent un peu trop relâchés de leurs instructions au sujet d'Arras, Marie sit encore une plus grande saute, en assemblant les Etats de Flandre à Gand. Cette assemblée tumultueuse s'empara du gouvernement. Le Peuple, plus fait pour la licence que pour la liberté, ne se vit pas plutôt mastre de l'autorité, qu'il exerça la tyrannie. Il voulut im-

pofer des loix à fa Souveraine.

Touteville & Baradot vinrent en qualité d'Ambassadeurs des trois Etats de Flandre, demander au Roi de ne rien entreprendre contre la trève de Soleure, & de défendre la Princesse héritière de Bourgogne, comme il y étoit obligé. Ilsajoutérent, pour donner plus de poids à leur commission, que Marie vousdit se gouverner par le confeil de ses trois Etats. Le Roi, pour éviter de répondre aux prémiers articles, faisit ce qu'ils a-

van-

yançoient au sujet des Etats, & leur dit qu'ils étoient mal informés de l'intention de leur Mastresse; qu'il la savoit mieux qu'eux; & que loin de vouloir se laisser conduire par les Etats du Pays, elle avoit déjà choisi un Conseil qui les desavouroit.

Ces Ambassadeurs, peu accoutumés à négocier, abandonnérent les principaux articles de leur commission, pour ne s'occuper que de ce qui les regardoit personnellement. Ils répondirent qu'ils n'avançoient rien dont ils ne fûssent surs. & offrirent de faire voir leurs instructions. Après plusseurs contestations, qui toutes faisoient perdre de vue le point essentiel de la négociation, le Roi leur montra la Lettre que les Ambassadeurs de Marie lui avoient remise. Elle étoit écrite en partie de la main de la Duchesse douairière, en partie de celle de la jeune Princesse, & en partie par Ravestein. Ces différentes écritures étoient pour rendre plus autentique la Lettre par laquelle le Roi étoit prié de s'adres-

à d'autres.

Le Roi, qui n'avoit d'autre dessein que d'entretenir la dissension entre Marie & ses sujets, permit aux Ambassadeurs d'emporter la Lettre; & un desir de vengeance les sit partir avec autant d'empressement, que s'ils enssent réussi dans leur commission.

fer pour toutes les affaires à la Ducheffe douairière, à Ravestein, à Imbercourt, au Chancelier Hugonnet, & non

Tome II.

K

Louis

Louis ne sentit peut-être pas toute la conséquence de ce qu'il venoit de faire. S'il étoit de son intérêt de nourrir la discorde à la Cour de la Princesse, il ne l'étoit pas moins de ne pas sacrisser coux qui étoient le plus portes pour la France.

Touteville & Baradot se présentérent aux Etats, & reprochérent à Marie la Lettre qu'elle avoit écrite. Comme elle ne croyoit pas que le Roi s'en fût désaisi, elle nia qu'elle l'eût écrite; mais elle lui fut aussitôt présentée. Les Gantois furieux arrêtérent Hugonnet & Imbercourt. Outre la haine secrette que le Peuple a naturellement contre les Hommes en place, & qui se développe des qu'elle peut éclater, Imbercourt & le Chancelier avoient des ennemis particuliers & puissans. L'Evêque de Liège leur reprochoit les malheurs de ses Etats; le Comte de St. Pol, fils du Connêtable, vouloit venger la mort de son Père, qu'ils avoient livré: plusieurs autres crovant ayoir sujet de s'en plaindre, excitoient le Peuple déjà trop animé. Les fervices que ces deux hommes avoient rendus, & qu'ils pouvoient encore rendre, ne purent balancer des haines particulières, ni la fureur aveugle d'une vile populace toujours timide ou cruelle.

On nomma des Commissaires pour travailler à leur procès. L'accusation se réduisoit à trois chefs; d'avoir concouru à faire rendre Arras au Roi; d'avoir pris de l'argent de la ville de Gand pour

1477.

un procès qu'ils avoient jugé en sa faveur: & d'avoir entrepris plusieurs choses contre les privilèges de la ville, pendant qu'ils avoient eu le manîment des affaires sous le feu Duc. Quoique les accusés eûssent pu se défendre sur leurs intentions, & sur la conjoncture des tems à l'égard du prémier chef, il paroissoit le plus grave; cependant les Gantois n'y infiftérent pas, parce qu'ils n'étoient pas fâchés de voir leur Souveraine affoiblie par la perte d'Arras. Les accusés répondirent sur le second & le troisième chef, qu'ils avoient jugé le procès selon leur conscience; qu'ils n'avoient point exigé d'argent, & qu'ils ne l'avoient recu qu'après le jugement. comme un falaire de leurs peines. Quant aux privilèges des Gantois, que c'étoient eux-mêmes qui avoient consenti à les perdre. Les défenses des accusés ne furent point écoutées; on les apliqua à la question; & nonobstant leur apel au Parlement, ils furent condamnés, & exécutés le Jeudi-Saint.

La Princesse n'eut pas plutôt apris cette sentence, qu'elle alla se présenter aux Juges pour désendre l'innocence, ou demander la grace de ses deux plus sidèles sujets. Les Juges la repoussant avec dureté, l'obligérent de se retirer. Elle court sur la place, les cheveux épars & en habit de deuil; elle voit sur l'échassant ces deux malheureux, à qui on avoit donné la question si cruelle-

K 2 ment.

ment, qu'ils ne pouvoient ni se tenir debout, ni se mettre à genoux pour récevoir le coup de mort. La Princesse s'adresse au Peuple en supliante. Plusieurs émus de ce spectacle, touchés de l'innocence, & frappés de l'abaissement où ils voient leur Souveraine, veulent s'opposer à l'exécution; mais le plus grand nombre, insensible à la pitié, demande à grands cris le fang des deux insortunes, & leur fait trancher la tête

aux yeux même de la Princesse.

Cependant la ville d'Arras demandant à capituler, le Roi fit expédier des Lettres, par lesquelles en conservant les anciens privilèges de la ville & de la cité, il accordoit ceux de la noblesse à tous les habitans, avec exemtion de ban & arrière - ban. Mais lorsque tout étoit presque conclu, le Roi s'étant éloigné, le parti qui lui étoit opposé dans la ville reprit le dessus, & recommença à tirer contre la cité. Les Garnisons de Lille, Douay & Valenciennes, firent un détachement de cinq-cens chevaux & de mille hommes de pié, fous le commandement d'Arci & du jeune Salazar, qui entreprirent de se jetter dans la place. Du Lude, qui commandoit en l'absence du Roi, marcha audevant d'eux, en tua fix-cens, fit presquè tout le reste prisonniers, & pressa le siège de la ville avec plus de vigueur que jamais. Les habitans se voyant hors d'état de se défendre plus longtems,

envoyérent des Députés au Roi quiétoit à Hesdin, pour lui demander la permission d'aller représenter à leur Princesse que la ville ne pouvoit plus tenir. Le Roi leur répondit qu'ils étoient sages, & que c'étoit à eux à savoir ce qu'ils devoient faire. Sur cette réponse les Députés partirent, mais ils furent arrêtés en chemin & ramenés à Hesdin. On les traita d'abord avec douceur, & lorsqu'ils étoient dans la plus grande sécurité, on vint prendre les douze principaux, & on leur trancha la tête. Celle d'Oudard de Bussi, chef de la députation, fut exposée dans le Marché d'Hesdin, coëffée d'un chaperon sourré; parce que le Roi aiant donné à cet homme une charge dans le Parlement. il le regardoit comme traître. Il seroit difficile d'excuser le suplice des autres; la réponse que le Roi leur avoît faite, étoit une espèce d'engagement de sa part, ou du moins une équivoque peu digne d'un Prince.

Cette exécution épouvanta si fort les habitans d'Arras, qu'ils implorérent la clémence du Roi. Ce Prince leur accorda une amnistie, les sit désarmer, & les

taxa à cinquante-mille écus.

Commines a tort de dire que la capitulation fut assez mal tenue, & qu'on sit mourir plusieurs personnes. Il confond ici l'exécution des Députés, avec celle qu'il suppose qu'on sit dans Arras. D'ailleurs la capitulation étoit du 1.

K 2 Avril;

1477•

Avril; les habitans d'Arras la violérent 1477. eux-mêmes aussitôt que le Roi s'éloigna pour aller s'emparer d'Hesdin; ils firenz venir des troupes de Douay, & tirérent fur la cité, desorte que du Lude fut obligé de recommencer le siège de la ville, où le Roi n'entra que le 4. de Mai. Commines, qui écrivoit de mémoire longrems après que les faits étoient arrivés, est bien excusable dans des méprises si peu importantes; mais il ne l'est peut-être pas tant, lorsqu'il avance que le Roi ne vouloit pas que le Dauphin époufât Marie de Bourgogne. Comme ce fait est très important, qu'il est encore intéressant de nos jours, & que la plupart de ceux qui déplorent avec raison que ce mariage n'ait pas été fait, ne sont que les échos de Commines, il mérite un peu plus de discussion.

Il est certain que le passage de la succession de Bourgogne dans la Masson d'Autriche, a été pendant plus de deux siècles le principe d'une guerre presque continuelle \*, dont le germe n'est pas encore détruit; mais il ne paroit pas que Louis XI. ait resusé, comme on le suppose communément, de réunir cette succession à la Couronne par le mariage

<sup>&</sup>quot;Un Empereur Tute, étonné du sang que les guerres des Pays-Bas faisoient répandre, se les fit montrer sur la Carre, de voyant le peu d'étendue de ces Provinces: Si c'étoit, dit-il, mon affaire, j'enverseis mes pienniers, Er je serois jetter ce petit coin de terre dans la met.

du Dauphin avec Marie de Bourgogne. Commines prétend que ce Prince lui 1477. avoit dit plusieurs fois, que si le Duc Charles venoit à mourir, il tâcheroit de faire ce mariage; ou si Marie s'y oppofoit à cause de la disproportion d'âge \*, de la faire épouser à quelque Prince du Sang: que le Roi étoit encore dans ces dispositions huit jours avant la mort du Duc, mais qu'aussitôt après il changea de dessein: qu'il résolut alors de s'emparer de la plus grande partie de la succession, & de partager le reste entre ses Favoris & quelques Princes d'Allemagne, afin de les intéresser dans son projet . & de s'en faire un appui; que le jour même qu'il aprit la mort du Duc. il promit à plusieurs de ceux qui étoient auprès de lui les terres de ce Prince. Il n'y a personne qui en lisant cet endroit de Commines, ne soit fondé à croire que le Roi avoit absolument abandonné son prémier projet. Je sai de quel poids doit être le sentiment de Commines, qui aiant le sens le plus droit, & vivant dans la familiarité de Louis XI. devoit être à portée de connoître son caractère; ainsi je me contenterai de rapporter des. fairs qui paroissent apposés à son sentiment, le Lecteur en jugera. Ce n'est pas Louis XI. que j'entreprens de jus-

<sup>\*</sup> Marie de Bourgogne avoit près de vingt ans lors de la mort de son Père. Elle étoit née le 13. Pévrier 1457, & le Dauphin le 30. Juin 1470. Ainsi elle avoir treine ans plus que ce Prince.

tifier, c'est la vérké que je veux éclair-

Ce Prince avoit déjà proposé au Duc Charles le mariage du Dauphin avec Marie de Bourgogne. Après la mort du Duc, la prémiere pensee de Louis XI. fut de le conclure. Il en écrivit à Craon & aux Etats de Bourgogne. Hugonnet & Imbercourt en firent mention dans le projet dressé pour la réduction d'Arras. Sur le bruit qui se répandit que Mademoiselle de Bourgogne alloit épouser Maximilien d'Autriche, fils de l'Empereur Frédéric III. le Roi envoya une instruction, qui prouve qu'il tentoit toutes les voies possibles pour parvenir à ce mariage, en donnant ordre à Moury de s'adresser à Lannoy: ", Il lui promet de très grandes récompenses pour lui ,, & pour tous ceux qu'il employera: il , ajoute que son desir a toujours été & " est encore que cette alliance se fasse, " & par ce moyen d'unir tous ces Pays , à la Couronne; que le plus grand fer-, vice qu'on lui puisse rendre, est de , faire réussir ce projet; qu'il faut voir i les Flamands qui font du Royaume, , pourroient r'avoir Mademoiselle de ,, Bourgogne, & entreprendre cette af-" faire; qu'il reconnostroit ce service, , non seulement en leur continuant , leurs privilèges, mais en leur en don-,, nant de nouveaux, & leur faisant tant " de bien qu'ils en seroient contens: , que si après toutes ces offres les Fla-"mands

, mands ne vouloient pas consentir à , ce mariage, on ait à leur déclarer que
, le Roi prétend retirer tout ce qui est
, du Royaume, & laisser seulement le
, reste au mari futur de Mademoiselle
, de Bourgogne." On voit que Louis

XI. employoit à la fois les offres & les menaces pour terminer cette affaire,

qu'il avoit infiniment à cœur.

Ouoique le Duc Charles eût proposé lui-même le mariage de sa fille avec le Dauphin, peut-être ne l'eût-il jamais conclu par l'aversion qu'il avoit contre le Roi. Louis XL pouvoit avoir une haine aussi violente que celle dont il étoit lui-même l'objet, mais il ne paroit pas qu'elle se soit étendue sur la postérité du Duc. D'ailleurs toute la vie de Louis prouve affez qu'il n'écoutoit pas son ressentiment au préjudice de ses intérêrs; il ne les méconnoissoit guères, & les cherchoit toujours. Il est vrai qu'il entra d'abord en Bourgogne à main armée, parce qu'il vouloit commencer par réunir à la Couronne les Provinces qui v étoient reversibles; ce qui n'auroit pas été aussi facile, lorsque la Duchesse auroit épousé un Prince puissant & ennemi de la France. Les spéculatifs, au-lieu d'examiner la conduite de Louis, ne se déterminent que sur la connoissance qu'ils ont de son caractère; & supposent qu'un principe de jalousie empêcha ce Prince de conclure ce mariage, parce qu'il craignoit que son fils ne fût trop 1477-

puissant, étant à la fois Dauphin & Duc 1477. de Bourgogne. Louis étoit assez jaloux de son autorité pour concevoir cette crainte; cependant nous ne pouvons pas douter qu'il n'ait sincèrement desiré ce mariage; mais peut-être n'a-t-il pas pris pour y parvenir les mesures les plus justes; ainsi en le justifiant à certains égards, on pourroit d'un autre côté lui faire des reproches qui n'en seroient pas moins graves contre la politique, mais ce ne servient pas précisément ceux qu'on a coutume de lui faire. Il ne sut pas profiter de ses avantages pour déterminer Marie de Bourgogne en faveur du Dauphin. Else y étoit déjà très disposée. Avec beaucoup de droiture dans l'esprit & dans le cœur, elle ignoroit cette politique fausse & rafinée, qui écartant la vérité pour courir au devant des objets. ne voit que ceux que l'imagination enfante. Elle avoit été témoin de toutes les horreurs de la guerre entre le Roi & le Duc son Père. Elle vouloit en étouffer le germe, rendre ses sujets heureux. & former une alliance qui pût asfurer leur bonheur. C'est pourquoi elle consentoit à épouser le Dauphin, malgré tous les efforts de ceux qui étoient opposés à la France, & particulièrement de la Dame d'Hallwin sa Dome d'honneur. Celle-ci alléguoit continuellement la grande jeunesse du Dauphin, & ne cessoit de dire que la Princesse avoit besoin d'un homme & non pas d'un enfant.

Louis

Louis XI. fit une faute irréparable. en sacrifiant aux Ambassadeurs des Etats 1477. de Gand les Lettres qui furent si funestes à Hugonnet & à Imbercourt. Il perdit des ce moment toute la confiance de Marie, & ne put jamais la regagner.

Commines fait encore à Louis XI. un reproche qui n'est pas fondé, quand il dit qu'on auroit pu faire épouser Marie de Bourgogne au Comte d'Angoulême. Il étoit de l'intérêt du Roi de la marier avec le Dauphin; mais le projet de ce mariage venant à échouer, il n'étoit assurément pas de sa politique de la faire épouser à un Prince du Sang, & de le rendre aussi puissant que l'avoient été les Ducs de Bourgogne Jean, Philippe & Charles: ils avoient été les ennemis les plus redoutables de la France, & le Roi n'étoit alors occupé qu'à retirer les Provinces que Philippe le Bon avoit arrachées par le Traité d'Arras. C'eût été fans doute un grand avantage pour la France & pour l'Europe entière, que les Pays-Bas euffent été unis à la Couronne. les évènemens ne l'ont que trop apris; mais Louis XI. ne pouvoit pas prevoir que sa postérité & celle du Duc d'Or-Means feroient sitot éteintes. & que la Couronne passeroit au fils du Comte d'Angoulème. Dans les circonstances où il se trouvoit alors, & instruit par le pas-Sé, il ne lui convenoit pas que l'héritie re de Bourgogne épousat un Prince du Sang. Il est vrai qu'il étoit encore plus

1477.

desavantageux que cette succession passata à Maximilien; mais Louis XI. n'auroit pas plus réussi pour tout autre Prince de son sang que pour le Dauphin, après avoir perdu la consiance de Marie, & redoublé l'aversion des Flamands. Il sit dans cette occasion faute sur faute, puisqu'aiant échoué dans son prémier projet, il ne songea pas à la Princesse Anne héritière de Bretagne. Les suites de cette négligence n'auroient pas été moins functes à la France que la perte des Pays-Bas, si cette dernière faute n'est pas été réparée sous le règne suivant.

Le seul parti que Louis XI. tira de la conjoncture présente, fut de semer la division dans la Maison Royale d'Angleterre, en persuadant à Edouard IV. que le Duc de Clarence alloit épouser Marie de Bourgogne, & que la Duchesse douairière conduisoit cette intrigue. Soit que le Duc de Clarence eut ce dessein, soit ou'Edouard ne cherchât qu'un prétexte pour satisfaire sa haine contre lui, depuis qu'il étoit entré dans le parti de Warwic, il le fit arrêter. Le Duc de Glocester, ne songeant qu'à détruire ses frères l'un par l'autre pour se frayer un chemin au trône, aigrit encore l'esprit d'Edouard contre le Duc de Clarence. Ce malheureux Prince fut aussitôt jugé coupable; toute la grace qu'on lui fit, fut de lui laisser le choix du genre de mort: il demanda d'être noyé dans un tonconneau de Malvoisie, oe qui fut exécuté.

1477.

Louis, pour s'assurer des Anglois, faisoit régulièrement payer des pensions aux principaux de la Cour d'Edouard: l'alliance des Suisses ne lui coutoit pas moins : ils recurent cette année plus de -foixante-dix-mille livres. Malgré toutes ces dépenses extraordinaires, le Roi n'en négligeoit aucune de nécessaire on d'utile: il fit bâtir un pont sur la Charente près de Coignac; fit clore de murs les sables d'Olonne, réparer Montaign frontière de Poitou & de Bretagne, & fortifier Arras. Il donna le commande. ment de cette dernière place à Jean de Daillon, qu'il apelloit ordinairement Mattre Jean des Habiletés, parce qu'il fongeoit toujours à ses propresintérêts dans les services qu'il rendoit à son Mastre.

Le Roi venoit ordinairement se délasser de ses travaux à Notre-Dame de la Victoire près de Senlis, où il faisoit bâtir; mais il n'étoit jamais longtems dans le repos; il alla à Cambray, où il fut reçu, en confirmant aux habitans leurs privilèges. Dans le tems qu'il y étoit, il aprit que ses troupes avoient surpris Tournay par l'intrigue d'Olivier le Dain \*. Cet homme aiant persuade

<sup>\*</sup> Olivier le Diable on le Mauvais, natif de la petite ville de Thielt près de Courtray, fut d'abord Barbier de Louis XI. dont il gagna la confiance. Ce Prince lui changea son nom en telui de le Dain, l'annoblit, le sit Gentilhomme de sa

au Roi qu'il pourroit employer utilement pour son service les connoissances qu'il avoit dans la ville de Gand, eut ordre de s'y rendre. Il crut relever par le faste la bassesse de son origine; il n'en fut que plus ridicule aux yeux de ses compatriotes. Lorsqu'on lui donna audience, il demanda à parler en particulier à la Princesse de Bourgogne; on lui répondit que cela ne se pouvoit pas. Le Dain n'aiant ni l'adresse de gagner les esprits, ni la fermeté qui impose, tomba dans le mépris, du mépris on passa aux menaces, la peur le saisit. & il se sauva à Tournay. Ce fut-là qu'il résolut de réparer par quelque fervice le mauvais fuccès qu'il avoit eu à Gand. Il gagna plusieurs habitans, & fit donner avis à Colard de Mouy qui étoit à Saint-Quentin, de s'avancer secrettement vers Tournay. Mouv envoya devant lui Navarrot d'Anglade à la tête de vingt-cinq lances, & le suivit de si près, que le Dain & les Bourgeois qui étoient du complot aiant ou-23. Mai. vert la barrière, il se rendit mastre de la ville, avant que les Magistrats se fassent

> Chambre, Capitaine du Château de Loches, Gouverneur de Saint-Quentin, & le combla de biens. La fortune de le Dain lui fit des jaloux, fon insolence des ennemis, les crimes le firent enfin lacrifier à la justice & à la haine publique. Il fut pendu fous le règne suivant, pour avoir abusé d'une femme sous promesse de sauver la vie du mari, qu'il fit ensuite étrangler. Doyac, homme de même espèce que le Dain & son complice, eut les oreilles coupées. Il en sera parlé dans la suite.

ab.

1477•

apperçu de son arrivée. Le Dain se trouvant alors le plus fort, fit arrêter ceux qui pouvoient faire soulever le peuple, & les envoya à Paris, oh ils demeurérent prisonniers jusqu'à la mort du Roi. D'Anglade fit dès le lendemain avec ses vingt-cinq lances une course jusqu'aux portes de Lannoy; la terreur se répandit dans le Pays; les Flamands abandonnérent Mortagne, & les François y entrérent. Mouy aiant assuré la prise de Tournay, sortit avec une partie de la garnison & quelques pièces de canon, marcha à Leuse qui appartenoit au Duc de Nemours, surprit le château & le rasa. Les Flamands brulérent par represailles le château de Chin, appartenant à Mouy; celui-ci les atteignit dans leur retraite, en tua cent, & en prit trois qu'il fit pendre. Il y avoit tous les jours des escarmouches entre les Flamands & la Garnison de Tournay. Pendant ce tems-là le Roi effiégeoit Bouchain. Tanneguy du Châtel y fut tué d'un coup qui étoit destiné à ce Prince, auprès de qui il étoit. Louis le regretta beaucoup & pressa si vigoureusement la place, qu'il l'emporta d'assaut. Le Quesnoy ne tint que deux jours, Avesne sit plus de réfistance.

Cette place appartenoit au Sire d'Albret, qui étoit dans le parti du Roi; mais Mingoual y commandoit pour la Princesse Marie, & Paruels & Culembourg s'y jettérent avec huit-cens hom-

mes, résolus de désendre la place. Le 1477. Roi eut recours à la feinte, & fit inviter ces deux Officiers à diner sous prétexte d'une conférence. Dammartin profita de l'instant, gagna plusieurs Bourgeois, & surprit la ville. Comme on avoit tiré sur celui qui alloit pour la sommer, le Roi voulut en faire un exemple; on passa tout au fil de l'épée, les maisons furent pillées, les murs rasés. & les fossés comblés. Les garnisons de Douay, de Saint Omer & d'Aire, qui tenoient pour Marie; celles d'Arras, de Térouenne & de Bétune, qui étoient au Roi, faisoient tous les jours des courses les unes sur les autres, pilloient, bruloient les châteaux, enlevoient les bestiaux. & commettoient toutes les horreurs d'une guerre cruelle. Des Querdes & du Lude marchérent contre Saint-Omer, & emportérent d'abord un boulevart; mais les habitans en élevérent un autre aussitôt, & réparoient les ouvrages avec plus de promtitude qu'on ne les ruinoit. Louis, irrité de la réfistance. fit dire au Gouverneur, qui étoit Philippes, fils d'Antoine, Bâtard de Bourgogne, que si l'on ne rendoit la place, il feroit mourir à ses yeux son Père, qu'il tenoit prisonnier. Philippes répondit qu'il auroit une douleur mortelle de perdre son Père, mais que son devoir lui étoit encore plus cher, & qu'il connoissoit trop le Roi pour craindre qu'il se deshonorat par une action si barbare.

Si tous les sièges ne réussissionent pas, le Pays n'en étoit pas moins ravagé; la guerre qui se fait avec égal avantage, n'en est que plus sanglante. Cassel fut brulé. Dammartin eut ordre de faire un fourage si étendu qu'il pût ruiner le Pays. Faites si bien le dégat, lui écrivit le Roi, qu'on n'y retourne plus; car vous êtes. aussi bien Officier de la Couronne comme je fuis; & fi suis-je Roi, vous êtes Grand-Maître. Louis XI. pensoit que ceux qui sont les plus élevés dans l'Etat, sont aussi les plus obligés à le servir. C'étoit par cette raison, que sans être mécontent d'un Officier, il lui ôtoit son emploi dès que l'âge ou quelqu'autre raison le rendoit incapable de le remplir.

Les Flamands, cherchant quelqu'un qu'ils puffent opposer aux François, & qui est un grand intérêt à réussir dans cette guerre, jettérent les yeux sur Adolphe Duc de Gueldres, qu'ils tirérent du château de Courtray, où il étoit prisonnier depuis plusieurs années pour les cruautés qu'il avoit exercées contre son Père. Ils lui promirent de lui faire épouser leur Princesse, s'il pouvoit chasser les François, & sur-tout recouvrer Tour-

nay.

Adolphe, animé par des motifs si puisfans, se mit à leur tête, & commença par bruler les fauxbourgs de Tournay. Pendant la nuit, Mouy & la Sauvagère fortirent avec mille chevaux & deux-mille hommes de pié, & attaquérent le Duc de Gueldres. La division qui étoit en-1477, tre les Gantois & ceux de Bruges qui composoient son Armée, sit qu'ils marchérent avec si peu d'ordre, que la Sauvagère, à la tête de quarante lances, les ensonça du prémier choc: le Duc y sut 28. Juin. tué, l'épouvante s'empara de son Armée,

tous périrent ou prirent la fuite.

Les Flamands s'étant rassemblés deux jours après au pont d'Espierre au nombre de quatre-mille, Mouy marcha contre eux, les battit, en tua douze-cens, & sit neuf-cens prisonniers; le reste prit la fuite, & la plupart furent noyés.

La mort du Duc de Gueldres décida le mariage de Marie de Bourgogne. Les Concurrens étoient le Dauphin, le Duc Maximilien fils de l'Empereur Frédéric III. Iean fils d'Adolphe Duc de Cleves, & le Duc de Gueldres. Nous avons vu ce qui empêcha le Roi de réussir pour le Dauphin. A l'égard du fils du Duc de Clèves, la Princesse avoit, diton, de la répugnance pour lui; desorte qu'après la mort du Duc de Gueldres. Maximilien se trouva sans concurrent. Les deux partis se réunirent en sa faveur-Les Flamands prétendirent que la Princesse ne feroit que se conformer aux volontés du feu Duc son Père qui l'avoit promise à Maximilien, & que la Princesse même lui avoit écrit pour ratisser la promesse de son Père. Le Roi ne pouvant plus se flater de marier le Dauphin avec Marie, essaya du moins d'empécher.

ce mariage avec Maximilien. Il fit voir par deux scellés du feu Duc Charles, que ce Prince s'étoit engagé avec le Duc de Savoye depuis les paroles données à Maximilien. Comme il ne comptoit pas beaucoup sur ces titres, il résolut d'empêcher Edouard de faire alliance avec Maximi. lien, qui alloit devenir le plus grand ennemi des François.

Guy, Archevêque de Vienne, Olivier le Roux, & plusieurs autres passérent pour cet effet en Angleterre. Edouard nomma des Commissaires de son côté: l'argent que le Roi fit répandre fit plus que routes les négociations: les difficultés furent levées ou prévenues: & la trève qui n'étoit que de fept ans, fut prolongée pour la vie des deux Rois & pour

un an au-dela.

Le Duc de Bretagne, voyant que le Roi étoit d'accord avec Edouard IV. craignit de se trouver sans appui. Les difficultés sur la forme du serment qu'il devoit prêter au Roi, duroient encore. Plus scrupuleux sur la forme que sur l'exécution des Traités, il demandoit continuellement de nouvelles explications. La nécessité où il se trouvoit dissipa tous ses doutes; il ratifia & jura le Traité de Senlis, & le convertit en ligue offensive & défensive. Par un Traité particulier il étoit dispensé de servir de sa personne & de fournir des secours, si le Roi portoit la guerre hors du Royaume. Il est bon de remarquer que ces Princes conviment de 1477.

jurer leur Traité sur telles Reliques que I'un des deux voudroit administrer à l'autre, excepté sur le Corps de Jésus-Christ & sur la Croix de St. L.O. Quel assemblagé de superstitions & de précautions frauduleuses! Malgré la réserve de cet article, le Duc jura le Traité sur le Corps de Jésus-Christ & sur la Croix de St. Lô. que deux Chanoines d'Angers apportérent à Nantes. Du Bouchage s'y rendit aussi avec le Protonotaire Jean de Montaigu & Jean Chambon Maître des Re-Aont, quêtes, pour être présens au serment. Le Roi, desirant plus que jamais de conserver ses Alliés, envoya Jean Rapine son Maître-d'hôtel, & Brise un de ses Ecuyers, pour renouveller toutes les alliances qu'il avoit avec le Duc de Lorraine. Il renoua aussi avec les Vénitiens l'union que leur attachement à la Maison de Bourgogne avoit altérée; & voulant faire un dernier effort pour rompre le mariage de Marie avec Maximilien, il fit passer en Allemagne Robert Gaguin Général des Mathurins, avec ordre, s'il trouvoit lieu à quelque négociation, de prendre le caractère d'Ambassadeur; de faire voir aux Electeurs les alliances qui avoient été de tout tems entre l'Empire & les Rois de France; & de représenter que l'héritière de Bourgogne étant du sang de France, & sujette du Roi, les Loix du Royaume ne lui permettoient pas de se marier sans le consentement du

Chef de sa Maison & de son Souverain.

Gaguin se rendit à Cologne, où il aprit que Maximilien devoit s'arrêter. Il 1477. présenta ses Lettres de créance au Duc de Juliers, qui lui répondit qu'il avoit donné sa parole à Maximilien, & qu'il n'y pouvoit manquer avec honneur. Gaguin jugea sur la réponse du Duc de Juliers, qu'il étoit inutile de présenter ses Lettres aux autres Princes, & partit de Cologne le même jour que Maximilien.

Les Flamands furent obligés de faire les frais du voyage de leur nouveau Prince, qui étoit aussi pauvre que l'Empereur son Père étoit avare. Maximilien fit son entrée à Gand, suivi des Electeurs de Trèves & de Mayence, des Marquis de Brandebourg & de Bade, des Ducs de Saxe & de Bavière, & de la plupart des Princes de l'Empire. Le len-18. Aodr. demain il épousa la Duchesse de Bour-

gogne. Pendant les préparatifs des noces de Marie & de Maximilien, la Flandre étoit

le théatre de la plus cruelle guerre; Or-chies, Fresne, St. Sauveur, Marchiennes, Harbec & St. Amand, furent ré-

duites en cendres.

Le Roi, craignant que la foumission de la Bourgogne ne fût pas aussi constante qu'elle avoit été promte, n'avoit confié cette Province qu'à ceux dont il crovoit la fidélité assurée. Craon en avoit été fait Gouverneur, avec pouvoir d'asfembler les Etats, de commander la Noblesse, de convoquer le ban & l'arrière-

ban

1477.

ban des Provinces de Dauphiné, Lyonnois, Forès, Beaujolois & Champagne: & de faire justice ou grace. Philippe de Hothberg, alors sine de la Maison de Bade, fut fait Maréchal de Bourgogne; Philippe Pot fut nommé Chevalier du Parlement, qui fut créé par Lettres du 48. de Mars, pour être composé de gens notables. Jean de Damas fut contervé dans le Gouvernement de Mâcon, avec fix Gentilshommes pour servir sous lui. Tout paroissoit tranquile en Bourgogne. lorsque Jean de Châlons, Prince d'Orange, repassa dans le parti de la Princesse Marie avec autant de légèreté qu'il l'avoit abandonné. Il s'étoit flaté d'être le maître de la Franche-Comté, dont le Roi se contenteroit d'être le Souverain. Louis n'aimoit pas les sujers si puissans. Trouvant que le Prince d'Orange l'étoit déjà trop par les grands biens qu'il possé. doit, il s'étoit contenté de lui en donner la Lieutenance-Générale sous Craon. Le Prince d'Orange ne put souffrir de se voir subordonné à un homme qu'il regardoit comme son inférieur. Il se joignit à Jean de Clèves, & entreprit de chasser les François de la Comté. Plusieurs Gentilshommes étoient encore astachés à la Princesse Marie, les uns ouvertement, & les autres n'attendoient qu'une occasion de se déclarer.

Les deux frères Claude & Guillaume de Vaudrey donnérent le fignal, ramafférent quelques troupes, se joignirent au

Prince

Prince d'Orange; & pour inspirer la confiance à leur parti par quelques succès, 1477. se saisirent de Vesoul, de Rochefort & d'Auxonne.

Craon, voulant étouffer la révolte dans sa naissance, tenta de reprendre Vesoul, mais il tomba lui-même dans une embufcade. Vaudrey choisit une nuit très obscure, fit sortir les Trompettes, les dispersa & fit sonner la charge de tous cô-Craon se crut enveloppé, & ne songea plus qu'à prendre la fuite. drey, attentif aux moindres mouvemens, tomba tout à coup sur les François, dont la retraite devint une déroute: il y en cut un grand nombre de tués sur la place . les autres furent massacrés dans leur fuite par les Paysans, ou se noyerent dans la Saone. Craon se sauva dans Grev. Le Roi fut si irrité de cette perte, qu'il écrivit à Craon de tâcher de prendre le Prince d'Orange, & de le faire pendre ou bruler. On lai fit fon procès comme à un trastre, & son effigie fut pendue dans toutes les villes de Bourgogne.

Le Roi fit en même tems avancer des troupes contre les Comtois qui étoient entrés en Bourgogne. Les Suisses, craignant d'avoir les François pour voisins, laissoient passer tous ceux qui vouloient se joindre aux Rebelles. Quoique le Roi leur fît payer régulièrement leurs pensions, & qu'ils eufsent signé le 25. Avril à Lucerne un Traité, par lequel ils s'engageoient de n'empêcher le Roi en au-

cune manière de faire valoir ses droits sur la Franche-Comté, ils en signérent un autre à Zuric avec la Princesse de Bourgogne. Le Canton de Lucerne n'y prit aucune part, il s'empressa même de renouveller au Roi toutes les protestations du plus inviolable attachement, & l'assura que l'Assemblée tenue à Zuric n'étoit en aucune façon contraire aux alliances jurées avec la France, & qu'on avoit même publié par tous les Cantons un ban qui désendoit, sous peine de confiscation de corps & de biens, de por-

ter les armes contre le Roi.

Malgré toutes ces assurances de fidélité. le ban fut très mal gardé. Il se trouva un grand nombre de Suisses à la solde du Prince d'Orange, qui s'embarrassant peu des peines imaginaires que le Roi faisoit prononcer contre lui, avoit chassé les François de la Franche-Comté. Il ne leur restoit plus que la ville de Grey, dont Hugues de Châlons, surnomme Château-Guyon, voulut faire le siège. Il s'en aprochoit déjà avec un Corps de cavalerie, en attendant qu'il fût joint par son infanterie. Craon ne lui donna pas le tems de rassembler ses troupes, & marcha à sa rencontre. Le choc fut très rude, & la victoire disputée: mais enfin Château-Guyon fut battu, perdit douze-cens hommes, & demeura prisonnier.

Marigni, voulant venger la défaite de Château Guyon, entra dans le Charolois,

brula.

1477.

brula les fauxbourgs de Saint Gengou, & prit plusieurs petites places. Ces succès relevérent le parti que Marie avoit dans Dijon. Un nommé Chretiennot y prit les armes pour elle, & fut sur le point de se rendre mastre de la ville. La sédition de la capitale se communiqua aux autres villes. Les Echevins de Châlons commençoient à parlementer avec Toulongeon qui étoit à leurs portes, lorsque Damas Gouverneur du Mâconnois y accourut, & contint les habitans.

Craon aiant été assez heureux pour reprendre les places qu'on avoit perdues dans le Charolois, rentra en Franche-Comté, fit tomber dans une embuscade une partie de la garnison de Dôle, & en tua huit-cens. Ce succès le détermina à former le siège de la place. Elle étoit défendue par un Corps de Suisses, malgré la foi des Traités, & des paroles qu'ils venoient de donner tout récemment. Montbaillon en étoit Gouverneur, & la Garnison étoit commandée par un Bourgeois de Berne. Craon fit battre la place pendant huit jours; & fans examiner si la brêche étoit assez grande, il fit donner deux assauts, où les François furent repoussés avec perte de plus de mille hommes. Le bruit s'étant répandu en même tems que les Suisses venoient au secours des assiégés, la terreur faisit les assiégeans. Craon décampa si précipitamment, qu'il abandonna son canon; les deux frères Vaudrey profi-Tome II.

tant du désordre des François, les attaquérent dans leur retraite, & les défi-1477. rent entièrement.

> La consternation fut générale, les ennemis marchérent tout de suite à Grey. La place étoit bien munie, & défendue par Salazar, brave & expérimenté Capitaine. Il n'eût pas été aifé de l'emporter, si l'on n'eût employé la trahison. Les Vaudrey gagnérent les habitans, & firent leur aproche à la faveur d'un vent violent qui déroboit le bruit de leux marche. Soixante foldats déterminés escaladérent les murs par différens endroits, s'emparérent d'une porte & l'ouvrirent aux autres; les rues furent à l'instant remplies d'ennemis. On se battoit dans l'obscurité. Les François voyant qu'ils avoient à combattre les foldats & les bourgeois, mirent le feu à la ville pour se venger de la trahison des habitans, & sortirent au travers des flammes. Salazar se réfugia dans le château avec une centaine d'hommes. Les François oui voularent se sauver dans la campagne, tombérent dans la Cavalerie ennemie, qui les tailla presque tous en pièces.

Ce malheur, quoique très grand, auroit pu avoir des suites encore plus funestes, & entraîner la perte de tout ce que le Roi possédoit en Bourgogne, si Maximilien n'ent recherché la paix pour s'affer-27. Août. mir dans ses nouveaux Etats. Il proposa su Roi de terminer vous leurs diffé-

rends par un accord. Le Roi répondit qu'il n'avoit pris les armes que pour 1477. maintenir ses droits; que la Princesse Marie retenoit des Provinces qui étoient réversibles de droit à la Couronne; qu'elle en occupoit d'autres dont elle dévoit faire hommage; & qu'il étoit prêt de fai-- re la paix, pourvu que ce fût en conservant les droits de sa Couronne.

Le Roi, pour prouver la sincérité de ses intentions, nomma le Chancelier Doriole, Philippe Pot Seigneur de la Roche, Crèvecœur, Bitche & Boutillac, qui se rendirent à Lens, & convinrent avec les 2. Sept. Commissaires de Maximilien d'une trève, sans en déterminer la durée, supposant qu'elle seroit suivie de la paix. Il paroit que la Bourgogne & la Franche-Comté n'étoient point comprises dans la trève, ce qui mit le Roi en état d'y jetter toutes ses forces.

Louis, plus mécontent encore de la conduite que des mauvais succès de Craon, lui ôta fon Gouvernement, & le relegua chez lui. On l'accusoit d'avoir plus songé à ses affaires qu'à celles du Roi. L'avarice étoit son unique passion, & on n'ignore pas de combien de malversations elle est l'origine. Il se retira avec des richesses qui ne prouvoient pas son innocence. Le Roi donna le Gouvernement à Charles de Chaumont d'Amboise, également recommandable par la probité, le desintéressement & la valeur. Louis écrivit aux Etats de Bourgogne, pour

pour les assurer qu'il ne permettroit jamais que cette Province fût séparée de la Couronne, & qu'il étoit si persuade de leur fidélité, qu'il alloit rapeller les Francs-archers.

> Les dépenses & les armemens que le Roi étoit obligé de faire pour continuer la guerre, où pour conserver la paix s'il parvenoit à la faire, l'empêchoient de fournir les secours qu'il avoit promis à Alphonse Roi de Portugal, qui étoit encore en France. Louis lui fit rendre de très grands honneurs; mais il lui fit aussi comprendre l'impossibilité où il étoit de tenir sa parole, & que la nécessité de ses affaires l'obligeoit de reconnostre Ferdinand & Isabelle pour Roi & Reine de Castille. Alphonse, témoin de la situation du Roi, reçut ses excuses, céda à la nécessité, & résolut de se faire Moine. Il fit part de son dessein à son fils, le pressa de se faire couronner, se retira ensuite, & se cacha avec tant de soin, qu'on s'imagina qu'il avoit passé les mers pour aller à Jérusalem: dévotion encore à la mode dans ces tems-là. On le trouva enfin dans un village près de Honfleur; on lui fit entendre de la part du Roi, qu'il devoit se préparer à partir; on leva même une taxe en Normandie pour les frais de son voyage; & Antoine de Foudras, Maître-d'hôtel du Roi, fut chargé de l'embarquement.

Le Roi ne s'étoit déterminé à reconnostre Ferdinand & Isabelle, one sur ce

qu'il

qu'il aprit, par le moyen du Protonotaire Lucéna & Jean Lopès de Valde Masso. 1477. ses pensionnaires en Castille, que Marie & Maximilien négocioient avec Ferdinand; & que celui-ci consentoit à quiter l'alliance de la France, pourvu qu'on lui fît les mêmes avantages. Il sut de plus que Ferdinand avoit dessein de marier avec le Prince de Galles sa fille Isabelle, Princesse des Asturies, quoiqu'elle eût été promise au Prince de Capoue fils de Ferdinand Roi de Naples. demandoit seulement à Edouard qu'il fournît au Roi de Castille des secours contre la France & le Portugal. L'habileté du Roi rompit toutes les mesures de fes ennemis. D'ailleurs il n'y avoit point de puissance qui ne craignst d'avoir affaire contre lui, depuis la mort du Duc de Bourgogne. Ses armes le faisoient redouter au dehors; les exemples qu'il avoit faits du Connétable de St. Pol & de plusieurs autres, contenoient les mécontens; & l'exécution qu'il fit faire cette année du Duc de Nemours, acheva d'étouffer tout esprit de révolte.

Jaques d'Armagnac Duc de Nemours étoit fils de Bernard d'Armagnac Comte de la Marche & de Perdriac, qui avoit été Gouverneur de Louis XI. Ce Prince, par reconnoissance pour le Père. avoit comblé le fils de bienfaits. Il lui avoit fait épouser sa cousine fille du Comte du Maine, lui avoit confié le commandement de ses Armées, & l'a-

voit décoré du titre de Duc & Pair: gra-1477. ce d'autant plus singulière, qu'on ne l'avoit encore accordée qu'à des Princes du Sang, & même à un assez petit nombre. Le Duc de Nemours ne paya le Roi que d'ingratitude. Il se déclara des prémiers dans la guerre du Bien public. On trouve dans une Chronique manufcrite, qu'il proposa à du Lau de tuer le Roi. Il se sigua avec le Comte d'Armagnac, & prit le parti du Duc de Guyenne: les accusateurs du Connétable, & le Connêtable lui-même, chargérent Nemours. Il avoit toujours besoin de grace, & n'en étoit jamais digne. "Après l'avoir eue plusieurs fois, il avoit été obligé pour l'obtenir encore de renoncer aux privilèges de Duc & Pair. Depuis il fut accusé d'avoir des rélations en Angleterre & avec d'autres ennemis de l'Etat; d'avoir proposé de faire enfermer le Roi, de tuer le Dauphin, & de partager le Royaume. Le Roi, sassé d'exercer inutilement sa clémence, fit arrêter le Duc de Nemours à Carlat. La Duchesse, qui étoit en couche, en fut si saisie qu'elle en mourut. Nemours fut amené à la Bastille, & enfermé dans une cage. Le Comte de Beaujeu, le Chancelier, Boufile-le-luge Gouverneur du Roussillon, Montaigu, & plusieurs Présidens & Conseillers du Parlement, furent nommés pour lui faire son procès. Lorsqu'il fut instruit, le Roi s'en fit rendre compte, & manda aux principales villes

villes du Royaume d'envoyer des Députés pour assister au jugement. Aiant à- 1477. pris qu'en avoit fait sortir le Duc de Nemours de la cage où il étoit pour l'interroger, il blama l'indulgence des Juges, ordonna que le prisonnier fût interrogé dans sa cage, qu'on lui donnât la question, & fixa lui-même la forme de l'in-

terrogatoire.

Nemours ne doutant plus de sa perte, eut recours aux suplications; il implora la clémence du Roi, & lui demanda de ne pas deshonorer ses enfans par le suplice honteux de leur Père. Louis XI. étoit inflexible lorsqu'il s'étoit une fois déterminé à punir: le Duc de Nemours fut condamné à perdre la tête, & fut exécuté aux Halles \*. Jamais exécution ne se fit avec tant d'appareil. Nemours fut conduit au suplice sur un cheval couvert d'une housse noire; on tendit de noir la chambre où il se confessa; on sit un échaffaut neuf, quoiqu'il y en ent toujours un subsistant; & l'on mit dessous les enfans du coupable, afin que le fang de leur Père coulat fur eux. La confiscation des terres du Duc de Nemours fut partagée entre ses Juges & les Favoris du Roi, tels que Pierre de Bourbon. Boufile-le-Juge, Lénoncourt, Commines, & plusieurs autres. Le Roi donna en même tems à du Lude les terres confisquées sur le Prince d'Orange.

<sup>\*</sup> Condamné le 10. Juillet, exécuté le 4. Août-

Principauté fut réunie au Dauphiné, & 1477. Ancesune en fut nommé Gouverneur. Louis XI. voulant prévenir les conspirations en semant la défiance entre les complices, donna un Edit par lequel il déclara que tous ceux qui auroient connoissance de quelque entreprise contre le Roi, la Reine & le Dauphin, & n'en avertiroient pas, seroient réputés complices, & punis comme tels. On s'est servi pour condamner Mr. de Thou de cet Edit, qui étoit alors généralement oublié, ignoré même de la plupart des Juges, & que la haine d'un Ministre sit revivre.

3. janv.

Louis traita au commencement de cette année avec Bernard de la Tour, de Paques le ses droits sur le Comté de Boulogne. Philippe, Duc de Bourgogne, s'en étoit emparé en 1419. Louis l'aiant repris l'année dernière, pouvoit le garder par droit de conquête. Jamais la Maison de la Tour ne l'avoit possédé; mais comme Bernard, descendant par sa Mère des anciens Comtes d'Auvergne, avoit des droits sur ce Comté, le Roi lui donna en échange celui de Lauraguais de même valeur. Quelques mois après il en fit hommage à la Vierge dans l'Eglise de Boulogne-sur-mer, offrit un cœur d'or du poids de treize marcs, & ordonna par Lettres patentes données à Hesdin au mois d'Avril, que ses successeurs feroient le même hommage avec pareille offrande.

Maxi-

Maximilien étant devenu par son mariage l'ennemi naturel de la France, auroit été aussi redoutable que le feu Duc Charles, s'il eût été soutenu par les Anglois. Mais l'argent que Louis faisoit répandre parmi eux, y faisoit échouer toutes les sollicitations d'un Prince indigent. Edouard par reconnoissance. ou plutôt par intérêt, & dans l'espérance de tirer de nouvelles contributions. envoya les Chevaliers Howard & Tonftal avec le Docteur Langton, pour chercher les moyens de faire succéder la paix à la trève qui venoit d'être prolongée pour un an au-delà de la vie des deux Rois.

Louis, voulant pénétrer le secret des instructions de ces Ambassadeurs, chargea de cet emploi Boufile-le-Juge, qu'on nommoit le Comte de Castres depuis que le Roi lui avoit donné ce Comté, qui faisoit partie de la confiscation des biens du Duc de Nemours. Le Comte de Castres mania si adroitement l'esprit du Docteur Langton, qu'il aprit que le plus grand desir d'Edouard étoit de marier la Princesse Elizabeth sa fille avec le Dauphin; que Hastings, Favori d'Edouard, étoit absolument dans les intérêts de la France; mais que plusieurs murmuroient de ce qu'on différoit trop longtems le payement de la rançon de Marguerite.

Le Roi fit payer sur le champ dix-mille écus à compte de cette rançon. E-

Ls douard,

douard, que ses plaisirs plus que ses af-1478 faires mettoient toujours dans le besoind'argent, reçut celui-ci si à propos; & la reconnoissance des Princes sut si vive dans ces occasions; qu'il manda à ses Ambassadeurs de conclure la paix.

> Louis n'aiant rien à craindre des Anglois, tourna ses vues du côté des Liégeois & des Princes d'Allemagne, qu'il tâcha d'engager dans son parti contre Maximilien. Les Liégeois n'avoient que trop présent le souvenir de leurs malheurs; ils représentoient que leur Pays étoit ruiné, & leurs villes lans défense; que leurs terres relevoient de l'Empereur Père de Maximilien; qu'ils avoiens déjà été sommés de fournir des secours à ce Prince, & que s'ils osolent se déclarer contre lui ils seroient mis-au ban de l'Empire; que la feule grace qu'ila pouvoient attendre, étoit qu'on leur permît de garder la neutralité, & que c'étoit aussi l'unique moyen de se relever de leurs pertes, & de se mettre en état de servir la France dans la suite. Le Ros ne fut pas content de cette!réponse à quoiqu'il ne fût guères en droit de rien exiger des Liégeois après les avoir abandonnés comme il avoit fait dans leurs disgraces, il leur fit dire qu'il y avoit toujours eu une étroite alliance entre les Etate de Liège & les Rois de France; au-lieu que les trois derniers Ducs de Bourgogne avoient été les destructeurs de leur Pays; qu'ils ne pouvoient garder la

la neutralité; qu'il falloit abfolument qu'ils se déclarassent, & qu'ils choisssent entre sa protection & son ressentment.

1478.

Cependant le Roi convint avec le Comte de Montbelliard, moyennant six-mille livres, que les François seroient requis dans ses Etats. Le Duc de Virtemberg donna aussi son scellé de se déclarer pour la France. Le Duc Sigismond d'Autriche, à qui le Roi faisoit une pension, cherchoit à la conserver sans se déclarer contre Maximilien, & vouloit pour cet effet rétablir l'intelligence entre ces Princes: mais avant que mettre le mien, disoit le Roi, je veux bien sçavoir s'il sera mon ami.

L'Empereur Frédéric écrivit dans ce a pérsien même tems au Roi une Lettre, dans la quelle il se plaignoit de ce que ce Prince s'étoit emparé de Cambray; qu'il y avoit mis les Fleurs-de-lys à la place de l'Aigle Impériale; qu'il étoit entré en Franche-Comté, & portoit ses armes contre des villes qui relevoient de l'Empire; qu'il violoit l'alliance qui étoit de tout tems entre la France & l'Empire: que lui & le Duc Maximilien son fils ne desiroient que la paix; mais que si on la refusoit, il prenoit Dieu & les hommes à témoin qu'il étoit forcé à faire la guerre, & qu'il défendroit les droits de son file, les siens, & ceux de l'Empire. Le Roi répondit à l'Empereur , qu'il avoit tort de lui reprocher d'avoir violé les anciennes alliances, & encore plus Lб

de lui déclarer la guerre après tous les services que les Empereurs avoient recus des Rois de France; que le devoir d'un Empereur étoit de maintenir la paix entre les Princes Chrétiens, & de se réunir avec eux contre les Infidèles.

> Ces Lettres ne contenoient de part & d'autre qu'un étalage de principes vagues, qui ne concilioient pas les intérêts opposés, & ne produisirent aucun effet. L'Empereur, sans rompre ouvertement avec la France, fournissoit des troupes à Maximilien; & le Roi, fortifié des Anglois & des Suisses, se préparoit à soutenir ses droits, & peut-être à les règler

fur ses succès.

Ce Prince ne faifant jama's la guerre que forcément, recevoit tous ceux qui recherchoient fon alliance. Il rendit fon amitié à Philippe de Savoye, & lui accorda des pensions considérables en lui faisant signer les articles de l'Edit du mois de Décembre précédent, qui ordonnoit de donner avis de tous les complots dont on auroit connoissance. Philippe jura de servir le Roi envers & contre tous, & nommément contre Maximilien, ne réservant que la Maison de Savove.

Le Roi donna en même toms au Bâsard Antoine de Bourgogne le Comté d'Ostrevant, la Châtellenie de Bapaume, & la Ville de Bouchain. Des dons si considérables, quoique faits dans de nouvelles conquêres, excitérent le zèle

du

du Parlement, qui sur la requisition des. Gens du Roi, renouvella l'opposition du'il avoit déjà faite en 1470 aux aliénations, protestant contre tout ce que

le Roi feroit au contraire.

En effet tant de libéralités ne pouvoient se faire qu'au préjudice des Peuples, & obligeoient le Roi à des emprunts ou à des impositions. Il est vrai qu'excepte ses dévotions & ses offiandes, qui étoient très onéreuses, toutes ses dépenses avoient le Bien public pour objet, & fur tout la conservation des sujets; ce qui a fait dire à Molinet! Historien du Duc Maximilien, que Louis aimoit mieux perdre dix-mille écus, que de risquer la vie d'un archer.

- Ce Prince, voulant que toutes ses éni treprises parassent fondées fur un droit? comprit qu'il ne pourroit pas étendre aussi loin qu'il l'auroit desiré, celui de réversion à l'égard de plusieurs Provinces; c'est pourquoi il imagina d'attaquer la mémoire du feu Duc Charles, & de lui faire son procès pour crime de rebellion & de félonie. Comme il s'agis-Toit des Pairies de Bourgogne, de Flandre & d'Artois, le Rof, pour s'appuyer d'abord d'une apparence de modération, fit offrir au Duc & à la Duchesse d'Autriche de s'en rapporter au jugement des Pairs, Juges naturels de cette question. On cita pour exemples les proces entre le Roi Philippe le Hardi & Charles Roi des deux Sielles, pour la succession d'Alphon-

J478-

fdire soit donné à vous ni à nists de vos gens 1478; par moi, ne par autre, quelvonque cas qui soit ou puisse avenir. En témohn de ce, j'ai éerit & signé cette cédule de ma moin. En la ville de Peronne le buitiéme jour d'Octobre Pan 1468. Votre: très-bumble & très-obéif-

sant sujet, CHARLES.

Antoine & Baudouin Bâtards de Bourgogne, Antoine & Philippe de Crève-cœur, Bitche & Féry de Cluny, certifiérent que cette dernière Lettre étoit de la main du Duc de Bourgogne. Bitche ajouta qu'il l'avoit vu écrire, & que ce fut lui qui la donna au porteur. Il faut donc que ce Prince en ait écrit deux sur le même sujet, ce qui n'est guères vraissemblable, on que celle qu'il envoya ne sui pas conforme à se minute, ou que cette dernière ait été fabriquée. Un procès fait avec tant de passion & d'animos sité que celui-ci, rend un peu suspectes les pièces qu'on y emploie.

Quoique le Duc Charles est sujet de se plaindre du Roi, il est certain qu'il viola le Droit des Gens à Péronne. Dans les crimes qu'on lui reprochoit, on appuyoit sur ceux qui pouvoient rendre sa mémoire odieuse. On avançoit qu'il sevoit été complice d'Ithier, de Hardi, du Connétable, & du Duc de Nemours. Le Duc de Bourgogne avoit en assez de pars à plusieurs de ces crimes, pour donner lieu aux suppositions qu'on pouvoit ajouter à la réalité. On formoit aussi des accusations si outrées, qu'elles ne pou-

pouvoient qu'affoiblir celles qui étoient les mieux fondées. On faisoit par exem- 1478. ple un crime à la Duchesse, des Lettres qu'elle avoit écrites aux Etats de Bourgogne après la mort de son Père, & d'avoir recherché l'alliance des Suisses, comme s'il n'étoit pas permis à une Princesse Souverance de faire les Traités qu'elle

juge à propos.

Tandis qu'on instruisoit ce procès, le Roi étoit sur la frontière, & cherchoit à gagner les Gouverneurs des places. Mais pour ne pas se renfermer uniquement dans la négociation, il fit investir Condé qui couvroit Valenciennes, dont il auroit bien voulu se rendre mastre, afin d'assurer ses conquêtes dans le Haynaut. Mingoual défendoit la place avec troiscens hommes de bonnes troupes. Le Roi en fit le siège, & chargea Mouv de couper la communication de Valenciennes: précaution inutile, parce que la haine qui étoit entre Mingoual & Galiot, Gouverneur de Valenciennes, suffisoit pour les empêcher de se secourir récipro2 quement. Les Peuples ne sont que trop souvent les victimes de ces petits intérêts personnels. La place fut bientôt forcée de capituler. Plusieurs Atlemands passérent au service du Roi; mais jamais on ne put corrompre la fidélité de Mingoual, qui se retira auprès de Maximilien. Le Roi conserva les privilèges de la ville, la fit réparer, y mir garnison, & en partit le même jour. Les

à Maximilien tout ce qu'il avoit pris dans 1478 le Haynaut & la Franche-Comté; que la liberté du Commerce seroit rétablie; & que chacun jourroit paisiblement de ses biens. On comprit dans la trève presque tous les Princes & Etats de l'Europe, fans faire mention du Pape. Conservateurs devoient s'assembler tous les quinze jours alternativement sur les terres de France & de Flandre, pour décider les différends qui pourroient nastre à l'occasion de la trève. Chacune des parties nomma en même tems six arbitres pour travailler à la paix, avec pous voir de choisir un sur arbitre dans six mois, s'ils ne pouvoient s'accorder. A peine la trève fut-elle signée, que le Roi fit évacuer le Quesnoy, Bouchain, Tournay, & plusieurs autres villes, dont la plupart des habitans regrettoient la domination Françoise.

Chaumont d'Amboise qui commandoir en Bourgogne, n'aiant pas eu d'abord connoissance de la trève, prit Seure, Verdun, Mont-Saugeon, & assiégea Béaune qui s'étoit révokée. Simon de Quingey, Guillaume Vaudray & Cottebrune assembloient des troupes pour la secourir, & avoient déjà surpris Verdun; mais Chaumont les attaqua avant qu'ils s'y stiffent fortsiés, les sit prisonniers, & tailla en pièces huit-ceas Suisses ou Allemands qu'ils avoient avec eux. Il retourna tout de suite devant Béaune, & la força de se rendre à des conditions

très

très dures. Tous les vins furent saiss, & les habitans payérent encore quarante- 1478. mille écus pour se racheter du pillage total.

Le Roi aiant apris que le Berry étoit sur le point de se révolter, y envoya du Bouchage avec le pouvoir le plus absolu, & tout fut soumis. Du Bouchage s'étoit déjà acquité avec succès de plufieurs commissions pareilles. Quand Louis XI. se déterminoit à rendre quelqu'un dépositaire de son autorité, il la lui confioit sans limités, de peur que l'irrésolution & le tems de demander & d'attendre des ordres, ne fissent échouer

les entreprises.

Nous avons vu avec quelle légèreté le Prince d'Orange avoit pris & quité le parti du Roi. L'arrêt rendu contre lui ne laissoit pas de l'inquiéter: il entreprit, pour s'y foustraire par une révolution, de faire empoisonner le Roi, & chargea de ce crime un nommé Jean Renond. Cet homme aiant été valet à Lyon d'un Facteur des Médicis, avoit pris la route de Florence pour y tenter fortune par le moyen de son ancien Mastre. Il fut arrêté en chemin, & conduit à Saint Claude, où commandoit Erbains. Celui-ci l'envoya au Prince d'Orange, qui après l'avoir questionné & fait examiner par le Bâtard d'Orange, reconnut que c'étoit un homme déterminé, cherchant à faire fortune, incapable d'avoir hourreur d'un crime, & hardi à le commettre. défendre à ces audacieux Moines d'in-1478. quiéter ses sujets, se réservant à lui & à son Conseil ces sortes de matières.

> La justice & la fermeté de Louis XI. éclatérent encore davantage dans l'affaire des Médicis, dont il prit la défense

contre le Pape.

La Famille des Médicis étoit la plus puissante qu'il y est à Florence. Côme de Médicis, surnommé le Grand, lui donna un pouvel éclat; il étoit Gonfalonier, & presque Souverain de la République. Il devoit ses richesses au Commerce, son autorité à ses richesses, & sa considération à l'usage qu'il faisoit de l'un & de l'autre. Désenseur des malheureux, protecteur des Lettres \*, il étoit supérieur à la plupart des Princes, puisqu'il étoit un grand homme.

Sa fortune & sa vertu excitérent l'envie. Le malheur manquoit à sa gloire, ses ennemis la rendirent parfaite. Il sut banni de Florence; mais bientôt les besoins de l'Etat le firent rapeller, & son autorité sut plus grande que jamais, parce qu'elle devint nécessaire. Elle passa à son fils Pierre, & ses petits-fils Laurent & Julien la soutinrent avec dignité.

Les ennemis de Médicis étoient plus cachés que détruits. Les Pazzi & les Salviati,

<sup>\*</sup> Côme de Médicis recueillit tous les hommes connus par leurs ralens qui fortirent de la Grèce après l'invaion des Turcs. C'est par l'Italie que les Scienges, les Lettres & les Asts sont parvenus jusqu'à nous.

viati, qui étoient après eux les plus considérables dans l'Etat, ne cherchoient 1478. qu'une occasion de les détruire. La Famille des Pazzi étoit très na breuse; ils s'étoient souvent alliés avec les Médicis; & Blanche, sœur de Laurent & de Julien, étoit actuellement mariée avec Guillaume Pazzi. Mais les liens du fang ne forment pas toujours ceux de l'amitié, & ne prévalent jamais contre l'ambition. Le Comte Jérôme de la Rovère, neveu du Pape, se plaignoit que les Médicis l'avoient empêché d'être Seigneur d'Imola, & se ligua avec leurs ennemis. Après avoir longtems cherché ensemble les moyens de les perdre, ils n'en trouvérent point d'autre que de les assassiner. L'exécution de ce projet és toit extrêmement difficile; il falloit tuer les deux frères dans un même instant. & au milieu d'un Peuple dont ils étoient chéris.

Les Pazzi, & François Salviati Archevêque de Pife, chefs de la conjuration, y engagérent tous ceux qui par leur inquiétude, leur misere ou leurs crimes desiroient une révolution. Tels étoient Bandini, Bagnioni, Masséi, Poggio fils du fameux Poggio, Monte-secco, & quantité d'autres. Les conjurés fixérent l'exécution de leur dessein au Dimanche 26. d'Avril; le lieu étoit l'Eglise, & le signal l'élevation de l'Hostie. Tant de circonstances respectables firent horreux à Monte-secco, qui étoit soldat; il resurtement.

sa d'y prétet sa main. Bagnioni qui é-1478. toit Prêtre prit sa place, & se chargea de tuer Laurent dans le tems que Francois Pazzi Bandini poignarderoienc

Julien son Frère.

Tout étoit disposé pour ce forfait. Laurent de Médicis étoit déjà à l'Eglise, l'Office commençoit. Pazzi & Bandini. impatiens de ne pas voir arriver Julien, allérent le chercher, & l'amenérent a-

vec eux.

Les deux Médicis prirent leurs places. L'Archeveque de Pise ne doutant plus du succès, sortit avec Poggio & quelques conjurés pour s'emparer du Palais & s'affurer des Magistrats. Soit hazard, foit foupcon, a peine furent-ils entrés que les portes furent fermées sur eux. Dans ce même tems les assassins. qui étoient dans l'Eglise, se jettérent sur les Médicis: Bandini & Pazzi poignardérent Julien; mais Laurent se défendit contre Mafféi & Bagnioni, & se réfugia dans la facristie avec le secours de quelques amis, & fur-tout d'un homme qu'il avoit tiré de prison depuis deux jours, & qui lui fauva la vie au péril de la sienne.

On ne peut représenter le désordre & les clameurs du Peuple qui étoit dans l'Eglise, chacun craignoit pour sa vie. Jaques Pazzi, chef de cette famille, monte à cheval, & court par la ville en riant, Vice le Peuple & la Liberté! Personne ne se joint à lui; la consternation

tient

tient les esprits en fuspens. Bientôt les -

amis des Médicis reprennent courage; 1478. ils retirent Laurent de son asile. & le conduisent chez lui en triomphe. On fit main-basse sur les conjurés; ceux qui étoient dans le Palais voyant ce qui se passoit dans la ville, s'unirent à la vengeance publique; & pour se signaler, pendirent à une fenêtre l'Archeveque de Pise & Poggio; François Pazzi fut arrêté, & subit le même sort. Le Cardinal de la Rovère, petit-neveu du Pape, eut peine à échapper à la fureur du Peuple, & ne dut son salut qu'à la crainte qu'inspiroient deux-mille hommes que le Pa-

conjuration. Les troupes voyant que l'entreprise avoit échoué, s'en vengérent en faisant le dégat dans la campagne, & le Peuple usoit de represailles sur tous ceux qu'il soupçonnoit d'être du parti des Pazzi. Le Roi de Naples s'étant joint au Pa-

pe avoit fait avancer pour soutenir la

pe dans l'efpérance de profiter de la confusion de la République, les Florentins imploroient du secours de tous côtés, & envoyérent en France Gui &

Antoine Vesnucci.

Le Roi craignit d'abord de s'engager dans les guerres d'Italie. Sanseverin voulant lui persuader de profiter des troubles pour y faire des conquêtes, Louis répondit que toutes les conquêtes éloignées étoient toujours onéreuses & jamais utiles à la France. Cependant le M 2

Pape

- Pape porta ses entreprises à un tel ex-1478. cès, que le Roi fit passer Commines à Milan, afin d'engager la Duchesse à se joindre à lui & aux Vénitiens pour pacifier ces troubles. La Duchesse envoya trois-cens hommes d'armes, qui arrivérent à propos pour soutenir les Florentins, qui étoient vivement pressés par les troupes du Pape & du Roi de Naples. L'arrivée de l'Ambassadeur de France. & l'intérêt que le Roi paroissoit prendre à l'état de Florence, donnérent beaucoup d'inquiétude au Pape. Le Cardinal de Pavie lui écrivit à ce sujet: on voit par sa Lettre, que la politique de la Cour de Rome a toujours été la même. Le Cardinal marque expressément,, Qu'il faut , user de remise avec l'Ambassadeur du " Roi; que s'il est dangereux d'offenser , ce Prince, il ne l'est pas moins de pa-, roître effrayé & d'abandonner l'en-, treprise; que lorsqu'on sera obligé de ", répondre, on doit user de termes vagues, & représenter qu'il est éton-, nant qu'un Roi si sage, & qui a paru si , attaché au Saint Siège, se soit laissé , surprendre en ajoutant foi à des im-, postures. Si l'on entre dans la dis-... cussion du fait, ajoute le Cardinal, on justifiera la conduite du Pape, en fai-, fant voir qu'il n'a pu se dispenser de châtier les Florentins qui ont fait , mourir tant d'Ecclésiastiques; que Sa , Sainteté se seroit contentée d'un signe , de repentir, mais qu'ils sont endurcis ., dans

, dans le crime, & tombés dans l'héré-,, fie; qu'on est surpris que le Roi com- 1478. " munique avec eux; que néanmoins Sa ", Sainteté veut bien avoir égard à la prière d'un si grand Roi, mais que l'affaire est trop importante pour ne pas consulter le sacré Collège; qu'il ne peut pas l'assembler sitôt, à cause de l'absence ou de l'éloignement de

plusieurs Cardinaux; que les Ambassadeurs peuvent demeurer tranquiles. .. & qu'on les fera avertir aussitôt qu'on

, pourra tenir une congrégation".

Le Pape suivit le conseil du Cardinal de Pavie; mais le Roi prit cette affaire avec chaleur, & fit fentir à l'Empereur, au Duc de Bavière, & à la plupart des Princes, l'intérêt commun qu'ils avoient à venger les Florentins, afin de prévenir par le châtiment de cette conjuration, celles qu'on pourroit former contre eux. Il convoqua un Concile National, défendit tout commerce avec la Cour de Rome, & l'entrée du Royaume à ceux qui avoient eu part à l'assassinat des Médicis.

Le Pape se plaignit à l'Empereur de la protection que le Roi accordoit aux Médicis, & insista particulièrement sur l'article du Concile, qui le choquoit plus que toute autre chose. Il se recriois contre l'injure qu'il prétendoit que le Roi faisoit au Saint Siège, & prioit l'Empereur de représenter à ce Prince le tort qu'il avoit de préférer les intérêts d'un

M 3

14781

Marchand à ceux de Dieu & de l'Eglise. Sixte, en attendant qu'il est des forces plus réelles, lançoit des excommunications contre les Florentins, qu'il traitoit de rebelles & d'hérétiques, parce qu'ils ne s'étoient pas laissés égorger par une troupe de scélérats, & qu'ils osoient défendre leur liberté contre lui. Quoiqu'il fît beaucoup valoir les intérets de Dieu & de l'Eglise, on n'en appercevoit que de purement humains, & même de fort injustes. Il n'avoit pas moins de tort dans le mépris qu'il affectoit pour les Médicis qu'il traitoit de Marchands, lui dont l'origine étoit si obscure, qu'il avoit eu le choix de ses parens: on prétendoit qu'il avoit été Pecheur, & qu'il avoit engagé les Rovères par ses bienfaits à l'affocier à leur famille. Il auroit dû, autant par amourpropre que par justice, avoir plus d'égards pour les hommes qui s'élèvent eux-mêmes. Les Médicis ont peut-être été plus utiles à leur Patrie dans le temé Du le Pape les traitoit de Marchands. que lorsqu'ils sont devenus Princes.

Sixte ofa encore avancer dans l'infaruction d'un de ses Nonces, qu'il étoit prêt d'assembler un Concile, pourvu que les Rois voulussent y rendre compte aux-mêmes de leur conduite & de leurs entreprises sur l'Eglise. Louis, tout pleux qu'il étoit ou qu'il affectoit de le parottre, étoit également instruit & jatoux de ses droits. Ennuyé des remises

du

da Pape, il indiqua le Concile à Lyon. -On écrivit alors sur l'utilité d'un Conci- 1478. le National, & l'on fit voir que la Discipline Ecclésiastique n'étant pas uniforme par-tout, il étoit nécessaire que les Prélats d'un même Etat s'assemblassens de tems en tems sous l'autorité du Souyerain, pour constater & maintenir la pureté de la Doctrine & des Mœurs. Le Roi protesta en plein Conseil de sa vánération pour le Pane et pour le Saint Siège; mais il déclara en même tems qu'il croyoit qu'il étoit du bien de l'Eglife & de l'Etat d'assembler un Concile Général, & qu'il vouloit que les Prés lats, Abbés, Chapitres & Universités du Royaume s'y disposassent par un Synode National.

· L'Assemblée fut commencée à Onléans, & continuée à Lyon l'année fuivante. Ce fut-là qu'on renouvella les decrets du Concile de Constance, & particulièrement celui qui prononce que les Conciles Généraux tiennent leur pouvoir immédiatement de Dieu, & que le Pape leur est soumis. Principes trop connus pour être rapellés, trop constans pour avoir besoin de preuves. &

fur lesquels je n'infisterai pas.

Le Roi fit favoir ses intentions au Pane & aux autres Princes d'Italie. Le Pape, fuivant son prémier projet, tiroit toujours les choses en longueur, & s'apliquoit sur-tout à jetter le trouble dans les Etets qui lui étoient opposés. Il sou-

M 4

leva Gènes contre le Duc de Milan, en-1478. gagea les Suisses à lui déclarer la guerre, & feignit pour appaiser le Roi, d'accorder aux Médicis une trève qu'il gardoit ou violoit selon ses intérêts & les circonstances.

> Commines revint de Florence après y avoir résidé un an. Laurent de Médicis remercia le Roi de lui avoir envoyé un

Ministre si sage.

Les différends qui étoient entre le Roi & Maximilien, étoient encore plus intéressans que ceux de Florence. On devoit s'assembler pour convertir la trève en une paix durable. Les Commissaires étoient nommés, & Cousinot avoit rassemblé toutes les pièces qui concernoient les droits du Roi sur les Etats du Duc de Bourgogne.

Sigismond d'Autriche, attaché à Maximilien par le sang, & au Roi par la reconnoissance, desiroit ardemment de rétablir l'union entre ces Princes; mais n'aiant aucun crédit ni sur l'un, ni sur l'autre, ses efforts étoient plus louables

qu'utiles.

Le Congrès fut indiqué à Boulogne. Le Roi nomma le Procureur-Général St. Romain, & Halley Avocat-Général, tous deux fort instruits du Droit Public, pour ses Plénipotentiaires. Avant de partir, ils déclarérent au Parlement que quelqu'accommodement qu'ils pûssent faire, ils protestoient d'avance de nullité de tout ce qu'ils accorderoient de contraire aux droits du Roi.

Les Commissaires de Maximilien ouvrirent les conférences par établir la
possession des biens dont jourssoit le Duc
Charles au jour de sa mort. Ils soutinrent que cette possession étoit un titre
suffisant pour exiger que le Roi se désistat de ses prétentions, & rendst tout
ce qu'il avoit pris depuis la mort du Duc.

Les Plénipotentiaires du Roi opposoient à ces demandes, que les Loix du Royaume défendent toute aliénation du domaine, & réunissent faute d'hoirs mâles tout ce qui a été donné à titre d'appanage. Ils foutenoient que les Ducs de Bourgogne n'avoient pu posséder autrement ce Duché, & que le Comté y aiant été uni, n'en pouvoit être féparé. Oue toute Pairie étoit réversible à la Couronne, & fur ce principe ils demandoient la Flandre. On ne pouvoit pas non plus disputer au Roi Lille, Douay & Orchies, puisque Charles V. n'avoit cédé ces places au Due Philippe que pour lui & ses enfans mâles. A l'égard du Comté de Boulogne, outre que le Duc de Bourgogne l'avoit usurpé, le Roi le possédoit à titre de conquête, & de plus avoit acheté les droits de la Maison de la Tour. Les Ministres de Maximilien avouérent qu'ils n'étoient pas en état de répondre sur tous les articles, & demandérent du tems pour s'instruire: ainsi le Congrès fut rompu au bout de trois mois.

Le Roi entretenoit toujours l'alliance

- avec l'Angleterre. La moitié de la ran-1478. con de la Reine Marguerite étoit déjà payée. Charles de Martigny Eveque d'Elne, & la Tiffaye, Ambaffadeurs de France auprès d'Edouard, lui représentérent que la Duchesse douairiere de Bourgogne ne cessoit de favoriser les ennemis du Roi. Que c'étoit sur les terres qui lui avoient été cédées pour son douaire, que s'assembloient les troupes du Duc d'Autriche. Que l'on consentoit à donner encore à cette Princesse le revenu de Chaveins & de la Parrière. & condition qu'elle riendroit ces terres du Roi, & qu'elle cesseroit d'être son ennemie.

L'Evêque d'Elne proposa ensuite de prolonger pour cent ans après la mora des deux Rois, la trève qu'ils avoient conclue pour leur vie, & de continuer chaque année pendant tout ce tems, le payement des cinquante-mille écus sti-

pulés par le Traité d'Amiens.

Edouard goûtoit affez ces propositions; mais ce qu'il avoit le plus à cour, étoit le mariage de sa fille Elisabeth avec le Dauphin. It chargea Tonstal & Langtonses Ambassadeurs, de demander qu'on sit les siançailles. Secondement, que sa Elisabeth venoit à mourir, on sit le mariage de Marie sa sœur avec le Dauphin. Troissèmement, qu'Elisabeth étant agée de douze ans, & nubile, pût jouir de son douaire de soixante-mille livres,

<sup>\*</sup> Çet Eriché a ésé tesafésé à l'espignan,

puffque le retardement ne venoit pas d'elle. Le Roi fit répondre à Edouard, 1478. qu'il ne desiroit rien tant que l'accom-. plissement du mariage du Dauphin avec la Princesse. Qu'on ne pouvoit prendre trop de suretés pour ce mariage; & qu'il falloit demander les dispenses, afin que la Princesse Marie épousat le Dauphine si Elisabeth venoit à mourir. Quant au douaire qu'on demandoit dès le moment. présent, le Roi proposa l'affaire à son Conseil, qui répondit tout d'une voix que le douaire ne pouvoit être acquis que par la confommation du mariage & qu'il n'avoit jamais été porté par le sontrat que ce payement dût s'anticiper.

Quoique la réponfe du Roi fût très raisonnable, il sur oblige, pour lui don-ner plus de poids, de payer à Edouard dix-mille écus à compte sur la seçonde moitié de la rançon de la Reine Marguerite. L'argent sevoit ordinairement les ferupules d'Edouard. Nous verrons dans la fuite ce qui fit manquer le mariage du

Dauphin avec Elifabeth.

Louis voulut faire cette année un arrangement au fujet des Comtés de Rouffillon & de Cerdagne. Il avoit déjà mané toutes les sœurs du feu Duc de Savoye; il maria encore cette année Ante, supene, fille d'Amédée & d'Yolande de France, avec Frédéric Prince de Tarente, fecond fils de Ferdinand Roi de Naples. Le Roi promet par le contrat de donner à Frédérie, en confidération de ce ma-M 6

riage, le Roussillon & la Cerdagne,
1478. pourvu qu'on puisse en obtenir l'agrément des Rois d'Arragon & de Cassille,
sinon le Roi lui donnera une Terre érigée en Comté, de la valeur de douzemille livres de rente. Le Roi de Naples
s'engage de donner à son fils deux-censmille ducats, qui seront employés à l'achat d'une terre dans le Royaume.

Zurita, en recherchant les motifs de cette alliance, prétend que Louis espéroit par le moyen du Roi de Naples engager Mathias Roi de Hongrie à continuer la guerre contre l'Empereur, qui ne pourroit plus donner de secours à son fils Maximilien. Il n'y a pas d'apparence que ce fût-là le motif du Roi, puisque dans ce tems-là même le Pape fit la paix entre Mathias Frédéric. On pourroit croire que le Roi prévoyant par ses infirmités qu'il mourroit avant la majorité de son fils, & ne voulant pas lui laisfer une source de guerres continuelles, aimoit mieux remettre le Roussillon & la Cerdagne à une personne tierce qu'au Roi d'Arragon, contre qui il les disputoit depuis si longtems; mais le Roi d'Argon refusoit de consentir à cet arrangement. Ferdinand son fils, Roi de Castille, s'y prêtoit plus volontiers. Il étoit en guerre avec le Portugal, & craignoit la diversion que la France pouvoit faire du côté du Roussillon.

Mendoza, dit le Cardinal d'Espagne, Abbé de Fescamp, entreprit d'être mé-

dia-

diateur entre les Rois de France & de Castille. Il leur sit comprendre que le Roussillon étoit un foible objet en comparaison de leurs intérêts présens; qu'ils devoient se réunir, & s'occuper de l'affaire la plus importante, qui étoit pour Louis de soutenir ses droits sur la succession de Bourgogne, & pour Ferdinand de s'affermir sur le trône de Castille.

Après bien des conférences, on convint que le Roi garderoit les Comtés de Roussillon & de Cerdagne, jusqu'à ce qu'on lui ent rendu deux-cens-cinquantemille écus, ou qu'il payeroit pareille somme si on consentoit à les lui céder: que cependant il y auroit une trève de trois mois, dans laquelle seroit compris le Roi d'Arragon. Ce Prince parut très mécontent de ce Traité: il reprocha à fon fils de se relâcher de ses droits, & lui dit que Louis étoit sûr de l'avantage toutes les fois qu'on entroit en négociation avec lui. Ferdinand fit entendre à son Père qu'il cédoit au tems, mais qu'il saisiroit la prémière occasion de rentrer dans le Roussillon.

Le Roi d'Arragon accepta la trève, qui fut fort mal observée. Bac & Callard, s'étant fortissés dans le château de Roquebrune, faisoient des courses dans le Roussillon, dans le Lampourdan, & jusqu'en France: ce qui sit dire au Roi, qu'il ne suffisoit pas de faire la paix avec le Roi de Castille, si elle n'étoit signée

par les Rois Bac & Callard.

M 7

1478.

La paix succeda à la trève, & fut si-1478. gnée à St. Jean de Luz. Louis promit de n'assister directement ni indirectement Alphonfe Roi de Portugal, Jean son fils. ni Jeanne, que les Espagnols apelloient communément la Bertranne, parce qu'ile prétendoient qu'elle étoit fille de Bestrand de la Cuéva. Ferdinand & Isabelle renoncérent à l'alliance de Maximilien.

> L'Evêque de Lombez, Odet Daidie, & Souplainville, après avoir figné le Traité de paix pour le Roi, furent chargés de convenir avec les Commissaires de Castille des réparations des dommages que la guerre avoit cansés. Peu de tems après, (le 19 Janvier 1479) Jean Il. Roi d'Arragon mourut à Barcelone agé de quatre-vingt-deux ans, laissant si peu de bien, qu'on fut obligé de vendre ses meubles pour payer ses domestiques & ses funérailles. Eléonore, Reine de Navarre fa fille, mourut trois semaines après. Elle nomma pour son unique heritier fon petit-fils François Phæbus. file de Magdelaine de France. Eléonore connoissoit parfaitement les intérêts & le caractère des Princes de son toms. Elle recommanda en mourant à son petit-fils & à ses peuples, de refcer attachés à la France, & de fe dé-Ler du Roi de Castille son frère, qui ne pensoit qu'à s'emparer de la Navarre. Cette crainte ne fut que trop justifiée. dans la fuite.

> > Fin du bujtjeme Livre.



## HISTOIRE

## LOUIS XI.

## LIVRE NEUPIEME.



Ce qui l'inquiétoit le plus, étoit la convocation du Concile que le Roi demandoit. Il envoya Urbin de Fiesque Evêque de Fréjus, pour assurer ce Prince qu'il lui remettoit ses intérêts entre les mains, & lui recommandoit l'honneur du Saint Siège: discours ordinaire du Pontife, lorfqu'il trouvoit quelque obstacle à ses desseins. D'un autre côté, les Princes de la ligue d'Italie imploroient la protection de la France, desorte que le Roi se voyoit l'arbitre de tous

ceux qui redoutoient sa puissance, ou 1479. qui reclamoient sa justice. Ce Prince nomma Gui d'Arpajon Vicomte de Lautrec, Antoine de Morlhon de Castelmarin Président au Parlement de Toulouse, Jean de Voisins Vicomte d'Ambres. Pierre de Caraman de Léonac. Tornières Juge de la Sénéchaussée de Carcassone, Jean de Morlon Avocat de Toulouse, & Compains Notaire & Sécrétaire du Roi, pour aller pacifier les troubles d'Italie, & représenter aux différens partis que leurs dissensions expofoient tous les Etats Chrétiens aux invafions du Turc. Les Ambaffadeurs étoient principalement chargés de presser le Pape de s'accorder avec les Florentins: d'affembler un Concile Général, comme il y étoit obligé par les Conciles de Pise, de Constance & de Bâle, finon de lui déclarer que le Roi défendroit à tous ses sujets de se pourvoir à Rome pour bénéfices ou dispenses. Les Ambassadeurs allérent d'abord à Milan. Le Président de Morlhon portant la parole, dit à la Duchesse & au Duc son fils, que le Roi regardoit leurs affaires comme les siennes; qu'il vouloit rétablir la paix en Italie, ou se déclarer contre celui qui refuseroit de la faire; que le Pape & les Princes de la ligue lui avoient donné parole de s'en remettre à son jugement. & qu'à l'égard de Gènes & de Savonne. il sauroit bien y maintenir sa Souveraineté. La

... La Duchesse & le Duc de Milan commencérent leur réponse par des remercimens sur l'intérêt particulier que le Roi vouloit bien prendre au Duché de Milan. " Nous n'avons point commencé ,, la guerre, ajoutérent-ils, & nous sommes prêts d'accepter toute paix hon-", nête. Nous ne eraindrons jamais nos , ennemis, tant que Sa Majesté nous , honorera de sa protection. Comme 4, nous gouvernons nos sujets avec ju-,, stice, ils nous servent avec affection; 3, ils nous respectent, nous craignent & nous aiment. La paix n'a été rompue 52 que par l'ambition du Pape & du Roi s, de Naples. Dans le tems où nous secourions les Vénitiens nos alliés conn tre le Turc ennemi commun des Chré-, tiens, le Pape, au-lieu d'animer nos tre zèle & de soutenir nos efforts, fait s, révolter contre nous Gènes & Savon-» ne. Il abuse de la simplicité des Suiss, ses, il leur promet le Ciel s'ils nous , font la guerre; la récompense de la », vertu & de la paix devient le prix de n la persecution. Dans le tems même , que Saint Severin, Fiesque & Fregos, le ravagent nos terres & celles de Flo-, rence, le Pape & Ferdinand font dire au Roi par leurs Ambassadeurs, qu'ils ne veulent rien faire qui lui déplasse: , ils cherchent à surprendre sa religion, , ne pouvant séduire sa iustice."

Les Ambassadeurs s'étant rendus à Flo- 11. Januarence, eurent leur audience du Prieur

de

de la Liberté, du Gonfalonnier & de la 1479. Seignourie en préfence des Conseillers de la ville, des Ambassadeurs de la ligue, de Laurent de Médicis, & de toute la Noblesse. Ils répétérent à peu près ce qu'ils avoient dit à Milan, appuyant sur le dessein que le Roi avoit de pacifier l'Italie, & de travailler à la réformation de l'Eglise, en demandant la convocation d'un Concile Général, d'autant plus nécessaire, qu'il n'y en avoit point es depuis cesui de Bâle.

Le Prieur de la Liberté & le Gonfalonnier repréfentans la Seigneurie, fireat une réponse qui étoit la même au fond que celle du Duc de Milan; mais les expressions en étoient encore plus vives, & telles que la reconnoissance les dicte à des malheureux qui implorent la protection d'un Rol puissant, & qui n'osent encore se plaindre qu'avec respect d'un ennemi aussi redoutable que

Les Ambassadeurs passérent de Flo-

vindicatif.

rence à Rome. Ils commencérent par remettre leurs Lettres de créance au Cardinal de Saint Pierre-aux-Liens, dont le Roi les avoir chargés de prendre les conseils, & qui les conduisit le lendeac. Janv main à l'audience du Pape. Le Président de Morlhon portant encore la parole, assura le Pape qu'ils venoient de la part du Roi lui rendre l'obéissance siliate; qu'il l'avoit toujours aimé comme son Père, & qu'il souhaitoit que Sa Sainseté l'aimat comme son fils. Morshon demanda ensuite une audience publique, 1479.

qui fat accordée pour le lendemain.

Le Pape, assisté de presque tous les

Cardinaux, recut les Ambassadeurs avec beaucoup d'appareil. Morlhon fachant combien Sixte étoit animé contre les Médicis & les Florentins, eut l'attention de ne pas prononcer leur nom dans cette prémière audience. Il se borina à représenter l'état présent de l'Italie, & les dangers qui menaçoient le Nom Chrétien. Il dit que le Turc aiant fait la paix avec Usum-cassan & le Soudan d'Egypte, alloit sans doute tourner ses armes contre les Chrétiens, & que les divisions qui règnoient en Italie lui en Pendroient la conquête facile; que le Roi croyoit qu'il était de son devoir de rétablir la paix entre les Princes Chrétiens; que les Papes étoient chargés de veiller à la conservation de la Foi, & les Rois de France à la défense de l'Eglise. Morihon, en parlant du zèle de nos Princes, prit occasion de relever les fervices du'ils avoient rendus aux Papes. Il ajouta que le Roi n'ajant ni moins de vertu ni moins de puissance que ses ancetres, étoit résolu de terminer des guerres seandaleuses pour la Foi & dangereuses pour les Etats Chrétiens; que l'Eveque de Fréjus Nonce du Pape, les Ambassadeurs de Naples & ceux de la Ligue d'Italie, avoient affuré le Roi que toutes les Parcies le prengient pour arbitre de leurs différends. Morihon finit par .1479. conjurer les Cardinaux d'employer leurs follicitations auprès du Pape, pour l'engager à mettre un terme à sa vengeance, & à ne pas s'armer du flambeau de la guerre, lui qui étoit le Vicaire d'un Dieu de pair

de paix.

pe dans une audience particulière, l'amitié qui avoit toujours été entre Sa Sainteté & le Roi, & les foins que ce Prince
avoit eus de la cultiver. Ils ajoutérent,
pour détacher Sixte de l'alliance de Ferdinand Roi de Naples, que le Roi savoit que Ferdinand avoit traité avec le
Turc; que Sixte ne pouvoit pas ignorer
qu'après un tel Traité il ne lui étoit plus
permis d'être allié de Ferdinand, ni de
se dispenser de le punir sans se deshonorer; qu'ils ne lui parloient ainsi que pour
remplir leur commission.

Sixte répondit qu'il aimoit le Roi, & qu'il feroit tout pour conserver son amitié; qu'il étoit vrai que Ferdinand avoit reçu les Ambassadeurs Turs, mais qu'il ignoroit qu'il y ent entre eux aucune alliance. Sixte, sans s'arrêter sur les pointa qui ne lui étoient pas favorables, passatout de suite à ce qui concernoit les Médieis, & dit qu'il ne pouvoit s'imaginer que le Roi Très Chrétien voulût soufstrir ou excuser qu'on pendit un Archevêque & des Prêtres, ou qu'on les essistate quité, en joignant le scandale à la cruaugnité, en joignant le scandale à la cruaugnité de leur disputé de leur disputé de le le leur disputé de le leur disputé

té; que les Florentins, loin de marquer le moindre repentir de leurs excès, les 1479. consacroient par des monumens, & avoient fait mettre dans le Palais de Florence des tableaux qui représentoient ces exécutions; que cependant il consentoit, en considération du Roi, à écouter les propositions qui lui seroient faites, pourvu que l'on conservat l'hon-

neur du Saint Siège.

Quoiqu'il ne fût pas difficile de justifier l'exécution de l'Archevêque de Pise & des Prêtres qui avoient eux-mêmes deshonoré leur caractère par leurs crimes, les Ambassadeurs ne voulurent pas aigrir l'esprit du Pape en insistant sur cet article. Ils repliquérent que le Traité de Ferdinand avec le Turc étoit de notoriété publique; que le Roi auroit soin de conserver l'honneur du Saint Siège & les droits de l'Eglise qui lui avoient toujours été chers; mais que si on prétendoit détruire la Seigneurie de Florence, soutenir la révolte de Gènes & de Savonne, dépouiller ses parens & alliés de leurs droits, & le priver lui-même de l'hommage que ces deux villes lui devoient, il sauroit bien se faire la justice qu'on lui refuseroit.

Les Ambassadeurs tinrent le même langage dans les visites qu'ils rendirent aux Cardinaux, & ne dissimulérent pas que si le Pape continuoit à n'écouter que sa passion, ils devoient s'y opposer, sans quoi l'Italie & la Religion même étoient

dans

dans le plus grand danger; & déclaré-1479, rent enfin ouvertement que le Roi, malgré son respect pour le Saint Siège, se-

roit inébranlable sur ses droits.

Cependant Sixte ne décidoit rien, & desavouoit ouvertement l'Evêque de Fréjus au sujet de l'arbitrage qui avoit été déféré au Roi. Sixte interrogea ce Prélat en présence des Ambassadeurs; & sur l'aveu qu'il sit, que Sa Sainteté lui aiant dit qu'elle desiroit la paix, il avoit pris sur lui d'avancer qu'elle choisissoit le Roi pour arbitre, quoiqu'elle ne l'eût pas dit expressément; Sixte transporté de colère le fit fortir, le priva de son office de Référendaire, & lui défendit de reparoître devant lui. La disgrace de l'Évêque de Fréjus intimida tellement les Cardinaux, qu'ils n'oférent s'oppofer au Pape, ni s'exposer à ses emportemens.

1. Pér. Les Ambassadeurs aiant reçu de nouvelles instructions, représentérent au Pape que plusieurs de ses prédécesseurs n'avoient pas craint de remettre leurs intérêts entre les mains des Rois de France; que ce moyen avoit ordinairement été le plus sûr pour conserver ou rétablir la paix dans l'Eglise; & que pour terminer tous les différends, ils avoient ordre de proposer les conditions suivantes.

> " Laurent de Médicis & la Seigneurie , de Florence demanderont pardon au " Pape, pour avoir fait pendre de leur ,, au-

" autorité l'Archevêque de Pise & des "Prêtres, sans les avoir fait dégrader 1479.

" auparavant.

" Le Pape leur donnera l'absolution en la forme accourumée par Procu-,, reur, & en présence d'un Légat que , Sa Sainteté enverra pour cet effet à . Florence.

.. On ôtera du Palais tous les tableaux qui représentent ces exécutions.

,, Il y aura tous les ans un service pour , le repos des ames de ceux qui ont été " exécutés.

"Les Florentins jureront de demeurer " toujours fidèles à l'Eglise, & de ne ja-" mais rien entreprendre contre les li-

" bertés & immunités Ecclésiastiques. " ni contre les droits & autorité du Saint

"Siège.

"La très illustre Ligue promettra la " même chose, & ni les uns ni les au-,, tres ne troubleront les Etats de l'Eglife, ceux du Roi Ferdinand, du " Comte Jérôme de la Rovère, & de , tous autres que le Pape voudra nommer.

"Le Souverain Pontife, le Roi Fer-, dinand, le Comte Jérôme, & tous , leurs Alliés jureront pareillement d'ob-, server la paix avec la Ligue, les Flo-, rentins & le magnifique Laurent de

"Médicis; & tous s'uniront contre le , Turc pour la fureté de leurs Etats.

" La paix ainsi faite, ils tourneront ,, tous leurs armes contre le Turc, four-

, niront

niront & entretiendront ce qu'ils pour-1479.
, ront de troupes pour le tems qu'on , jugera nécessaire; & cela fait, le Pa-, pe fera rendre aux Florentins ce qui , leur a été pris, & leur donnera l'abfolution.

", Sa Sainteté est priée de considérer ", que les Florentins ne sont point les ", agresseurs; & que s'ils ont fait quel ", que chose contre les saints Canons, ", on doit s'en prendre à ceux qui les

a, ont attaqués".

On menaçoit toujours le Pape, s'il rejettoit la paix, d'assembler un Concile en France, où les Rois d'Espagne & d'Ecosse, le Duc de Savoye, tous les Alliés de la Couronne, les Princes & Etats de la Ligue d'Italie enverroient leurs Députés.

Sixte se voyant vivement pressé de la part du Roi, voulut s'appuyer de l'Empereur & de Maximilien; il pria leurs 15. Févr. Ambassadeurs de se trouver à l'audience qu'il devoit donner à ceux de France. Ceux ci aiant répété sommairement leurs propositions, l'Archevêque de Strigonie prit la parole, & dit que l'Empereur son Maître avoit apris qu'on attaquoit l'honneur du Saint Siège; qu'on blâmoit le Pape, & qu'on formoit de grands desseins contre lui, mais qu'il s'y opposeroit de toutes ses forces; qu'il avoit pitié des Florentins; qu'il desiroit que le Pape les traitat avec bonté, mais qu'il ne trouvoit rien à redire à sa conduite; qu'il defiroit ..

1479.

desiroit pareillement la paix de l'Italie, & que tous les Princes Chrétiens se réunissent pour repousser les Turcs; qu'il ne savoit pourquoi on proposoit l'Assemblée d'un Concile qui n'étoit nullement nécessaire, & qu'il employeroit toutes ses forces pour défendre l'honneur & l'autorité du Saint Siège.

L'Ambassadeur de Maximilien aiant pris la parole pour appuyer ce qu'avoit avancé l'Archevêque, commença son discours par ces mots, Le Duc de Bourgogne mon Mastre. Morlhon l'interrompit, en disant que Maximilien n'étoit Duc de Bourgogne de fait ni de droit, & que ce titre n'appartenoit qu'au Roi.

" Si tous les Princes Chrétiens, con-,, tinua Morlhon, sont obligés de dé-,, fendre la Religion, l'Eglise & l'Auto-,, rité du Pape, personne n'est plus en droit de le faire que le Roi: c'est un , droit acquis par trop de services ren-, dus jusqu'ici par lui & ses prédéces-, feurs, pour qu'on ose le lui disputer: ,, on n'a proposé la convocation d'un ", Concile, qu'au cas que le Pape ne ,, veuille pas rétablir lui-même le calme ,, dans l'Eglise: s'il continue à le refu-", fer, le Roi fera dans l'obligation d'en ,, assembler un: si l'Empereur & Maxi-" milien n'y envoient point de Dépu-,, tés, on l'assemblera sans eux".

Gixte répondit par écrit au mémoire des Ambassadeurs, ,, qu'il desiroit ar-,, demment la paix, mais que le facré Tome II. N ,, Col-

" Collège refusoit absolument de prendre le Roi pour arbitre; que les excès des Médicis & de leurs complices étoient de telle nature, qu'ils ne pouvoient s'en confesser ni en recevoir l'absolution par procureur; qu'il falloit que Laurent de Médicis, le Prieur de la Liberté, le Gonfalonnier & dix Députés se présentaisent eux-mêmes pour en demander pardon; que les Florentins fondassent une Chapelle avec deux Prêtres qui diroient tous les jours la Messe pour le repos de l'a-" me de l'Archevêque de Pile; qu'on aviseroit aux suretés qu'il falloit pren-, dre au sujet du serment de fidélité des 5. Florentins, aussi-bien que pour la " confédération qu'on proposoit; qu'il " seroit à propos que le Roi déclarat ce qu'il prétendoit fournir de sa part dans l'union qu'on feroit contre le " Turc; qu'il falloit, avant de restituer " ce qu'on avoit pris sur les Florentins. ", qu'ils payatient les frais de la guerre; " & que pour statuer sur cet article, on " devoit attendre les Ambassadeurs de ,, la ligue".

En attendant que ces Ambassadeurs arrivassent, les troupes du Pape désoloient le Pays: ce n'étoient que meurtres & incendies; les Laboureurs fuyoient & abandonnoient les terres, desorte que la famine alloit succéder incessamment à toutes les horreurs de la guerre. Sur les plaintes qui en furent por-

tées au Pape, il eut la dureté de répondre que ce n'étoit que par de telles voies 1479.

qu'on pouvoit ramener les Florentins.

A cette réponse barbare qui tenoit de la frénesie, on lui déclara que s'il persistoit dans ces sentimens, tous les Princes l'abandonner vient, & qu'il verroit ensuite comment il continucroit la guerre, & retiendroit le Peuple de Rome dans l'obéissance.

Les prétentions de Sixte augmentoient chaque jour avec ses exces; il proposoit de nouveaux articles toujours plus durs que les prémiers; il vouloit que tout subit ses loix, & la fureur les dictoit. Les Ambassadeur lui déclaré- 31, Mars. rent que si dans huit jours il ne posoit les armes, & s'il ne levoit les censures, ils se recireroient. Ils lui répétérent toutes les raisons qu'ils avoient déjà employées. & ajoutérent que toute l'Europe étoit aussi scandalisée de son opiniatreté que révoltée de son injustice. Sixte se vit enfin obligé de lever les censu- 14. Avil. res, & d'accorder une suspension d'armes.

Peu de tems après il arriva une Ambassade de Gènes pour rendre obéissance au Pape. Les Ambassadeurs de France allérent aussitôt le trouver. & lui dirent qu'il ne pouvoit ignorer que le Roiétant Souverain de Gènes & de Savonne, les Génois ne pouvoient rendre obéissance à Sa Sainteté, ni elle recevoir leurs Ambassadeurs sans les reconnostre pour indépendans; ce qu'ils n'étoient pas. Six-N 2

te répondit qu'il ne prétendoit faire au-1479. cun préjudice au Roi, mais qu'il ne pouvoit se dispenser d'entendre les Ambassadeurs de Gènes; qu'il ne recevoit leur obéissance que pour le Spirituel, & que les Ministres du Roi pouvoient se trouver le lendemain à l'audience qu'il donneroit aux Génois, & faire leurs protestations.

> Les Ambassadeurs de Gènes parurent au Consistoire, & présentérent leurs Lectres de créance signées de Jean Baptiste Campo-Frégose Duc de Gènes par la grace de Dieu, firent leur harangue, & remerciérent le Pape de ce que par son secours & celui du Roi de Naples ils étoient remis dans leur ancienne liberté.

> Morlhon aiant voulu parler, le Pape lui imposa silence, reçut l'obéissance de Campo-Frégose comme Duc de Gènes, en sit dresser acte, & dit ensuite à Mor-

lhon qu'il pouvoit parler.

Morlhon protesta contre tout ce qui venoit de se faire, & déclara qu'il ne prétendoit en aucune manière reconnostre la jurisdiction du Pape en cette affaire, qui étoit réservée au Roi, seul & légitime Souverain de Gènes & de Savonne; qu'il n'étoit point permis à Messire Bapuste, c'étoit ainsi que Morlhon nommoit Frégose, de prendre la qualité de Duc par la grace de Dieu, encore moins de rendre obésssance au Pape; qu'il osoit dire à Sa Sainteté qu'elle avoit eu tort de l'interrompre, encore plus de recevoir

voir l'obéissance de Gènes, & qu'elle ne pouvoit le réparer qu'en se retractant. Morlhon s'adressa tout de suite au Génois, & les somma de déclarer s'ils se reconnoissoient sujets du Roi ou non. Le Pape prit la parole pour eux, & dit qu'il ne prétendoit point être Seigneur Temporel de Gènes, & qu'il en rece-

cevoit l'obeissance sans préjudicier aux

droits du Roi.

Les Notaires du Pape, & Jean Compains Sécretaire du Roi, dressérent chacun de leur côté un procès-verbal de ce qui venoit de se passer. Il y avoit beaucoup de chaleur dans les esprits. L'Ambassadeur de l'Empereur voulant prendre parti dans la contestation, dit que le titre de Très Chrétien appartenoit mieux à son Mastre qu'au Roi, puisque l'Empereur protégeoit le Pape & l'Eglise, aulieu que le Roi soutenoit une ligue contre l'un & l'autre. Les Ministres du Roi repliquérent avec fermeté; mais toutes ces disputes ne tendoient pas à la paix, ni n'éclaircissoient la question.

Quelques jours après les Ambassadeurs d'Angleterre arrivérent à Rome, & se joignirent à ceux de France. Ces Ministres déclarérent hautement que leurs Mastres vouloient absolument terminer les guerres d'Italie, & que c'étoit au Pape à décider s'il vouloit ou non les prendre pour arbitres, comme les Princes ligués en étoient déjà convenus. Le Pape tint encore un Consistoire, où il apella 21. Mai.

-- N ₹

les Ambassadeurs de France, d'Angle-1479. terre, de la Ligue, & tous les Ministres étrangers. Il fit lire un long discours, qui en paroissant discuter la question. ne faisoit que l'embarrasser & en éloigner la décission. Les Ambassadeurs de France & d'Angleterre, farigués de tant de remises, déclarérent que leurs pouvoirs étoient expirés; & celui de Venise, qu'il avoit ordre de se retirer. Le Pape n'aiant plus d'autre parti à prendre, se soumit enfin à l'arbitrage des deux Rois.

Les Ambassadeurs assistérent, avant de partir, au serment que prétérent le Cardinal de St. Pierre aux-Liens pour l'Evêché de Mande, & Galéas de la Rovère pour celui d'Agen. Ils jurérent l'un & l'autre d'être bons & loyaux au Ros envers & contre tous; de garder le fecret sur tous les Confeils ou ils servient apellés, & de lui révéler tout ce qui pourroit être contraire à lui & à sa couronne.

Laurent de Médicis, jugeant que le Pane violeroit sans scrupule une parole qu'il avoit eu tant de peine à donner. prit le parti de s'adresser directement à Ferdinand Roi de Naplex. Ce Prince fut touché de la confiance de Médicis. & fic la paix avec lui. Sixte en fut fi mécontent, qu'il se brouilla bientôt avec Ferdinand. Les intérêts des Princes d'I talie changeant alors de face, le Roi s'attacha à rétablir la paix entre le Duc de

de Milan & les Suiffes, pour ne plus = s'occuper que de ses propres affaires.

1479.

Sa principale attention étoit de cultiver l'amitié du Roi d'Angleterre, & de l'empêcher de se laisser gagner par les follicitations de la Duchesse douairière de Bourgogne. Comme il ne faisoit pas grande attention aux formalités quand il étoit utile de s'en écarter, il ordonna au Chancelier Doriole, quoique sa place le dispensat de faire aucune visite,. d'aller voir l'Ambassadeur d'Angleterre. pour tâcher de pénétrer le secret de ses instructions. Le Chancelier mania si habilement l'esprit de l'Ambassadeur, que celui-ci engagea son Maître à signer la 15. Févi. prolongation de la trève pour cent ans après la mort des deux Rois.

Après le Traité fait avec l'Anglois; le Roi redoutant moins les ennemis qu'il pourroit avoir, réforma dix \* Compagnies d'hommes d'armes. Plusieurs de ceux qui les commandoient, furent disgraciés en même tems que réformés. Balzac fut poursuivi criminellement. Le Roi étoit si prévenu contre lui, qu'il écrivit au Chancelier un billet conçu en ces termes: Prenez garde que vous y fasciez si bonne justime, que je n'aye cause d'étre mal content; car c'est à vous à faire justice. Il falloit que malgré tant de pré-

<sup>\*</sup> Celles de Dammartin, de Brignebec, de la Tremouille, de Mony, de Doriole, de Rufec de Balzac, de Guerin le Graing, de Robinet du Quesnoy, de Busser, & de Boyseu die le Ponlailles.

vention Balzac fût innocent, puisqu'il 1479. fut renvoyé absous. Doriole & son Lieutenant furent convaincus d'avoir voulu nasser au service de Maximilien, & condamnés à perdre la tête; leurs corps mis en quartiers furent exposés à Bethune, à Arras, & dans les principales villes de Picardie.

> Dammartin fut traité avec distinction: le Roi lui écrivit sur la réforme, & lui. · conserva ses pensions qui montoient à plus de vingt-cinq-mille livres. Le Roi employa les fonds de ces Compagnies à lever un Corps de Suisses. C'est de ce tems-là qu'ils sont entrés au service de

La défiance réciproque du Roi & de

France.

Maximilien annonçoit une rupture prochaine. Cambray paroissoit de si grande importance aux deux partis, qu'il fut décité que la Garnison seroit mi-partie; mais Bossu & Hautbourdin surprirent 13. Avril. cette place. La trève étant rompue. Bossu & Harchies, Ravestein & Jean de Luxembourg se mirent en campagne, & prirent Crèvecœur, Oisi, Honnecourt & Bouchain. Dix-huit François se jettérent dans le château de cette dernière place, & s'y défenditent pendant trois heures contre toute une Armée: mais sept d'entre eux aiant été tués, les autres furent forcés, & exécutés sans égard à une valeur si rare & digne d'un autre fort.

> Des Querdes & Gié, qui commandoient

doient pour le Roi dans ce Canton-la, rassemblérent environ huit-cens lances, 1479: & reprirent la plupart des places dont

les ennemis s'étoient emparés.

Le Roi envoya un Héraut au Duc & à la Duchesse d'Autriche pour se plaindre de l'infraction de la trève, & fit marcher en même tems une puissante Armée en Bourgogne sous le commande-

ment de Charles de Chaumont.

Maximilien paroissoit en vouloir à Dijon; mais Chaumont sit échouer ce projet en se saisssant de tous les châteaux voisins, & forma le siège de Dole. C'étoit une entreprise d'éclat: la situation avantageuse de la place, & l'honneur qu'elle avoit eu de faire déjà lever le siège à une Armée Françoise, ne firent qu'animer Chaumont. Il sit battre la ville avec une forte artillerie; l'attaque & la désense étoient également vives, les sorties fréquentes & meurtrières.

Les François aiant été repoussés à un assaut, le succès du siège devenoit fort incertain; mais une partie de la Garnison composée d'étrangers se laissa corrompre. Les François profitant d'une fortie, entrérent dans la place en pour-suivant les assiégés. Ils crient aussitôt victoire, égorgent le corps-de-garde, & mettent la ville à feu & à sang. Presque tous les habitans périrent les armes à la main; ceux qui échappérent au massacre,

furent dispersés.

La terreur se répandit dans toute la N 5 ProProvince. Auxonne se rendit, à condition que tous ceux qui voudroient se retirer, tant foldats que bourgeois, le pourroient faire avec leurs estets, sans toutefois passer dans le parti contraire; que ceux qui resteroient dans la ville, y conferveroient leurs biens, & les privilèges dont elle jouissoit avant de se mettre sous l'obéissance du Roi. Chanmons juratous les articles de la capitulation, & in. Ferry de Clagny sit serment au nom des habitans, qu'ils serviroient sidèlement le Roi envers & contre tous, & nommément contre le Duc & la Duchesse d'Antriche.

Ceux de Besançon se rendirent au Roi aux mêmes conditions qu'ils s'étoiene donnés aux derniers Duos de Bourgogne, disant qu'ils faisoient une association avec lui comme étant Comte de Franche-Comté. Le Commandant pour le Roi devoit avoir la disposition absolue de tout ce qui regardoit la Guerre & la Justice; les revenus & les droits utiles devoient être partagés entre le Roi & la Commanauté. Le Truité signé par Chaumont, set ratissé par le Roi à Nemourse

s. Juillet. Communauté. Le Traité figné par Chaumont, set ratifié par le Roi à Nemourse Toutes les places de la Province fuivirent l'exemple de celles qui avoient fait leur accord, desorte que la valeur & la figesse de Chaumont rendirent le Roi mante de la Franche-Cohré dans mos

feule compagne.

Le Roi voulant profiter des dispositions de ses nouveaux sujets, vint à Di-

jon,

ion, jura de conserver tous les privileges de la Ville, & confirma ceux de l'E- 1479. glise de Mâcon & de plusieurs autres.

Les François ne réuffirent pas si bien dans les Pays-Bas; ils tentérent de surprendre Dousy; mais un déserteur aiant 15 Jain. donné l'allarme dans la ville, on fe mit aussitôt sur ses gardes, on tira sur eux,

& on les obligea de se retirer.

Le Comse de Chimay fut plus heureux que les François dans l'entreprise qu'il fit sur Verton. La Garnison de cette place faisoit des courses continuelles dans le Luxembourg, & mettoit toute la Province à contribution. Chimay afsiègea Verton à la tête de dix-mille hommes, & pressa si vigoureusement le siège, que la Garnison craignant d'être emportée d'assaut, se rendit avec la seule condition de fortir un bâtan blanc à la main, sans rien emporter. Chimay asfura la prise de Verton par celle de pluficurs châteaux.

D'un autre côté Maximilien assembla Juillet. sous St. Omer une Armée de vingt-huitmille hommes, & investit Térouenne. · A cette nouvelle des Querdes décampa de Blangis, & s'avança à la découverte. Aux aproches des François, Maximilien changea l'ordre de son Armée, qui étoit partagée en plusieurs corps. Des Querdes appercevant ce mouvement, rut que l'ennemi fuyoit, & marcha pour l'attaquer. Le jeune Salazar, téméraire, mais extellent pour un coup de main,

étant

étant allé à la découverte, furprit un 1479. parti François & le battit. Ce petit avantage détermina la bataille. Les troupes de Maximilien demandérent qu'on

les menât combattre.

Les François occupoient la montagne d'Enguin opposée à celle de Guinegate, dont les ennemis s'emparérent. L'Armée Françoise étoit composée de dix-huitcens fances & de quatre-mille francs-archers, commandés par Blosset, la Sauvagère, Beloi, Cobrian, le Moyne & Perrin des Ages. Des Querdes la partagea en trois corps. Les ennemis avoient beaucoup moins de Cavalerie, mais ils étoient fort supérieurs en Infanterie, & les Armées étoient à peu près égales.

Maximilien s'appuyant de la montagne de Guinegate, mit au front de son Armée cinq-cens Archers Anglois foutenus par trois-mille Archers ou Arquebusiers Allemands bordés d'artillerie. jetta sa Cavalerie sur les ailes. Les principaux Officiers étoient les Comtes de Romont & de Salms, qui avoient sous cux Salnom Gentilhomme Savovard, Aubry & Zuric. Les Comtes de Nassau & de Joigny avoient pour Lieutenans la Mouche, de Vy, Dale, Rubin, Gaillard & Roussillon. Maximilien retint auprès de lui, Croy, Ravestein, Bievres, Fiennes, Lalain, de Crenne, Hanicez, Trafignies, Barbanson, Mingoual & Lannov.

La bataille commença fur les deux heu-

heures; les Gendarmes François attaquérent la Cavalerie ennemie: le choc fut: 1479: rude; on combattit longtems avec un égal avantage; mais les Cavaliers Flamands étant poussés au-delà de l'Infanterie, pliérent & prirent bientôt la fuite. Des Querdes & Torcy les poursuivirent? jusques sur les fossés d'Aire, & sirent une faute irréparable en emmenant avec eux la Cavalerie, qui faisoit la force de leur Armée. Les Archers François prenant ce prémier avantage pour le gain de la bataille, se jettérent sur le bagage, & se mirent à piller au-lieu de combattre. Le Comte de Romont profita du défordre, tomba sur les archers & les mit en fuite. Nassau chargea dans l'instatt la Cavalerie Françoise, qui s'étoit débandée en poursuivant les Gendarmes Flamands. Les François une fois divisés ne se rallioient plus que par pelotons: ils combattoient toujours vaillamment mais tous leurs efforts ne servoient qu'à disputer une victoire qu'ils perdirent par leur faute, fans que leurs ennemis pussent se l'attribuer. Ceux ci passé rent à la vérité la nuit sur le champ de bataille, mais ce fut tout l'avantage qu'ils rétirérent de cette journée; ils furent obliges d'abandonner le siège, & ne purent rien entreprendre d'important le reste de la campague. Els perdirent beaucoup d'Officiers de distinction, tels que le Grand Bailli de Bruges, le fils de Corneille Batardide Bourgogne, d'Ha- $N_{7}$ luin,

luin, des Cornets, Abazières, Lormon, 1479. Salins, Moleroncourt. Les Comtes de Romont & de Joigny furent blesses. Ligne, Olivier de Croy, Condé, Frène, Barlette, la Marche, la Gruthuse, du Tilloy, Quesnoy, Vismal, Grandinet, demeurérent prisonniers. Les François ne perdirent d'Officiers de marque que Waste de Montpedon, & Blosset le Beau-

voisien.

Le Roi fut dans de grandes inquiétudes aux prémières nouvelles qu'il eut de cette action; sa défiance naturelle lui fix croire qu'on lui dissimuloit la perte. Il avoit coutume de dire, qu'il ne tiroit d'argent de ses sujets que pour épargner leur lang, & n'aimoit pas à hazarder une bataille. Il n'attaquoit même une place; qu'après avoir essayé de gagner le Gouverneur par ses présens; & lorsqu'il le trouvoit avare, il en triomphoit bientôt par la prodigalité.

Amelgardus, Auteur contemporain & très passionné contre Louis XI. dit que chaque parti s'attribua la vistoire, & que les François, après l'ayoir eue, ne

la perdirent que par leur avarice.

Le Roi étant mieux instruit de l'action, envoya de tous estés pour calmer les esprits, que son inquiétude même avoit allarmés. Comme il sur que la hataille n'avoit été pérdue que pance que sa Cavalerie avoit voulu faire des prisonniers pour gagner sur les rançons, il voulut qu'où les mit tous au butin,

& en écrivit à Saint-Pierre Grand-Sé-

néchal, en ces termes.

Mr. le Grand-Sénéchal, je vosts prie que

14794

remontriez à Mr. de Saint André \*, que je veux être servi à mon prosit, & non pas d l'avarice. Tant que la guerre dure, mettez les prisonniers au butin; & de coux que vous! vertez qui me poarront naire, je vous prie mils no soient point déliverés. . . . . . . . Fe fais que tout soit au butin ; car par ce me veni les Capitaines auront tous ces prisonniers les plus gros pour un rien qui vaille : c'est sa que je demande, afin qu'ils tuent une autre fois tout, & qu'ils ne prennent plus prisonniers, ne chevenex, ne pillage, & jamais vous ne perdrans bataille. Je vous prie Mr. le Grand Sénéchal mon ami, parlez à tous les Capitaines à part, & faites que la shofe vienne ainst que je la demande. .... Dites à Mr. de St. André qu'il ne fasse point du floquet ni du rétif, ear c'est la prémière desobéissance que j'aie jamais eu de Capitaine. . . . Je lui ôterai bientôt la tête de dessus les épaules, mais je crois qu'il se contredira pas †.

La

Lieutenant de la Compagnie du Duc de Bouc-

<sup>†</sup> Four estendre les motifs de cette Lettre , R faut favoir qu'anciennement les rançons des prifonniers frant pour ceux qui les avoient pris, ainfa le deur d'en faire l'emportoir quelquefois su'e celui de combarre. Louis XI. en ordonnaise qu'ils féssent mis au butin général, de pamagés en commun, sir qu'on longea moins à faire des prifonsilers, que loriqu'on les faisoir pour son compte patricules.

La France fut amplement dédomma-1479. gée d'avoir manqué la victoire à Guinegate par les succès du Vice-Amiral Cou-Ion , qui aiant rencontré la Flotte Hollandoife, composée de quatre-vingt navires revenant de la Mer Baltique, & de la Pêche du Hareng, la prit & la conduifit dans les ports de Normandie. Cette prise jetta la consternation dans toute la Hollande.

> Maximilien aiant rétabli son Armée, parcit d'Aire à la tête de vingt-cinq-mille hommes d'Infanterie & de mille Chevaux. & vint attaquer le château de Malanoy défendu par Remond d'Oslaigne surnommé le Cadet Remonnet, & par cent-soixante Gascons déterminés. Cette poignée de monde arrêta pendant trois jours l'Armée de Maximilien. furent enfin forcés, & périrent presque tous les armes à la main. Remonnet s'étant rendu sur la parole qu'on lui donna de le traiter comme prisonnier de guerre, fut pendu.

Le Roi, résolu de tirer une vengeance éclatante de l'exécution de Remonner, ordonna de choisir plusieurs prisonniers de marque, & de les faire pendre. Tristan l'Hermite Prévôt de l'Armée en fit pendre fept fur le lieu où Remonnet avoit été exécuté, dix devant Douay, dix devant Saint Omer, dix devant Lille, & dix devant Arras. Parmi ces malheureux, il se trouva un fils du Roi de Pologne qui alloit être executé, lossqu'il qu'il arriva un Courier de la part du Roi pour lui fauver la vie: Le Roi, pour 1479. achever fa vengeance, fit marcher fes troupes le long de la Lis vers le Comté de Guine, avec ordre de mettre tout à feu & à fang. On prit dix-sept places, qu'on réduiit presque toutes en cendres. Le Roi, après avoir vengé la mort de Remonuet, fit venir les deux enfans de cet Officier, les fit élever auprès de lui, & tâcha par ses bienfaits de réparer la perte qu'ils avoient faite.

La suite & l'enchaînement de ce qui se passa cette année dans les Pays-Bas & dans les deux Bourgognes, ne m'a pas permis de m'arrêter sur les projets que le Roi avoit formés, & qu'il auroit tous exécutés, si la trève est été aussi sidèle-

ment gardée qu'il l'espéroit.

Il ordonna de rassembler toutes les Loix & Coutumes, soit Françoises, soit Etrangères, asin d'en former un Code sixe & uniforme pour tout le Royaume. Il vouloit par-là abréger les procès, prévenir les chicanes qui naissent de la diversité des interprétations, & qu'il n'y eût qu'une loi, qu'un poids, qu'une mesure. Il n'y a personne, excepté ceux qui vivent de nos erreurs & de nos abus, qui ne doive regreter qu'un pareil projet soit resté sans exécution \*. Louis sit

<sup>\*</sup> L'uniformité des Lois seroit certainement un très grand avantage; mais on prétend, peut-être sans raison, que la diversité des mesures est favotable au Commerce.

encore cette année un Règlement très 1479. sage sur le guet & la garde des châteaux. Les Seigneurs particuliers abusoient d'un prétendu droit pour vexer leurs vassaux; leur faisoient abandonner le Commerce & le Labourage, ou les obligeoient de s'exemter du guet à force d'argent; ils exigeoient les sommes les plus fortes de ceux qui étoient les plus nécessaires à leur profession, & par conféquent à l'Etat. Le Roi faifant garder par ses troupes les places qui importoient à la sureté du Royaume, jugea qu'il étoit inutile & peut-être dangereux que les Seigneurs particuliers fillent garder leurs châteaux; que ce droit qui avoit pu être utile autrefois, n'étoit plus qu'une occasion de révolte & un prétexte à la vexation; & que dans le gouvernement présent il devoit cesser avec le besoin qui l'avoit fait naître. Il fut ordonné que pour toutes les places qui n'étoient pas frontières, ceux qui étoient sujets au guet & à la garde, en seroient affranchis, en payant cinq sols chaque année. Le Peuple se vit délivré par-là d'une multitude de tyrans particuliers, dont la domination étoit d'autant plus dure, qu'elle étoit souvent usurpée.

En aprouvant Louis XI. d'avoir affermi l'autorité légitime, je ne prétends point dissimuler qu'il ne l'ait quelquesois portée fort loin. Il fit informer contre les Officiers du Dac de Bourbon sur plusieurs entreprises dont ils étoiest acculés

par

par un nommé Dovac vassal du Duc & son ennemi déclaré. Le mémoire pré- 1479. senté contre ce Prince, portoit qu'il fortifioit ses places, entretenoit des troupes. réformoit la monnoie, empêchoit les apels de sa justice à celle du Roi, & qu'il avoit fait mourir plusieurs perfonnes. Le Roi ordonna d'en informer: mais ce qui marquoit plus la passion que la justice, c'est que Doyac même for du nombre des Commissaires nommés pour l'information. Le Chancelier du Duc de Bourbon comparut au Parlement. prouva que son Mastre n'avoit rien fait que de juste, & détruisit toutes les acculations calomnieuses. Après une longue suite de procédures, les Officiers du Duc furent tenvovés ablous.

- Sur ces entrefaites Ferdinand aiant fait la paix avec la France, la Reine Isabelle fie un voyage à Alcantara pour voir Donna Béatrix la Tance, Mère de la Reine de Portugal. On espéroit d'abord qu'un accord entre les Couronnes de Castille & de Portugal seroit le fruit de cette entrevue, mais les conférences furent sans effet. La guerre recommenca plus vivement que jamais. Les Portugais aiant perdu la bataille d'Albufeira & plusieurs places importantes, furent obliges de faite la paix. Le Roi de Portugal & Jeanne sa Mère renoncérent à la Couronne de Castille. & Ferdinand au titre de Roi de Portugal.

Zurita se trompe, lessqu'il dit que la paix

paix entre le Portugal & l'Espagne sut 1479. conclue dans l'entrevue d'Isabelle & de Donna Béatrix; elle ne se fit que huit mois après. Zurita est encore dans l'erreur, en avançant que ce sut alors que l'on convint des arbitres sur les différends entre la France & l'Espagne; on en étoit convenu dès l'année précédente; & il n'y avoit alors en Espagne aucun Mi-

nistre de la part du Roi.

Vers ce même tems le Duc d'Albanie frère de Jaques III. Roi d'Ecosse, s'étant sauvé d'un château où le Roi son frère le retenoit prisonnier, se réfugia à Paris. Six mois auparavant il étoit venu une Ambassade d'Ecosse pour traiter d'un mariage pour le Duc d'Albanie; c'est tout ce qu'on en sait: on croit que c'étoit avec Anne de la Tour, fille de Bertrand de la Tour & de Louise de la Tre-L'Historien de l'Université mouille. pourroit s'être trompé en parlant d'Ambassadeurs de Suède, devant lesquels l'Université passa en procession. Je ne trouve point qu'il en soit venu de Suède cette année; peut-être faudroit-il lire Scotia au-lieu de Suecia.

Le Roi fit rendre au Duc d'Albanie tous les honneurs possibles, mais il lui refusa les secours qu'il demandoit contre la persécution de son frère. Edouard lui fournit une Armée sous le commandement du Duc de Glocester. Le Duc d'Albanie rentra en Ecosse, su reçu dans Edimbourg, & auroit pu détrêner son frè-

re fi la générolité ne l'eût emporté fur ... le ressentiment. Le Roi d'Ecosse, plus 1479. offensé que touché de la vertu de son frère, ne put lui pardonner de l'avoir fait trembler. Le Duc d'Albanie se voyant obligé, ou de recommencer la guerre, ou d'être toujours l'objet de la persécution, repassa en France pour s'y sous-

traire.

Depuis la journée de Guinegate le reste de cette année se passa en négociations. Louis avoit envoyé en Provence, des le commencement de l'année, Blanchefort son Maréchal-des-logis, afin d'engager le Roi René à lui céder le Barrois, l'Anjou, & les autres terres dont il pouvoit traiter. Le Roi, pour déterminer René, lui demandoit la dot de Marie d'Anjou, le remboursement de plusieurs sommes considérables que le Duc de Galabre avoit reçues, & la rançon de la Reine Marguerite. Il forma enfin tant de prétentions que René consentit à céder au Roi la Ville & Prévôté de Bar-le-Duc, avec cette clause: par arrendement & pour six ans, suivant les appointemens faits par l'Eveque de Marseille, & Honorat de Bere. René envoya pour cet effet la Jaille son Chambellan. Le Roi chargea Bournel fon Maître-d'hôtel, & Montmirel Clerc des Comptes, de prendre possession du Duché de Bar. René tenoit ce Duché du Cardinal de Bar, qui l'avoit usurpé fur Robert de Bar son neveu.

L'amitié que le Roi avoit toujours eue

pour

pour la Maison de Savoye, l'engagea, en1470. core à prendre sous sa protection le Duc
Philbert, qui n'avoit pas quatorze ans au
teres de la mort de sa Mère Yolande de
France. Les Oncles du jeune Duc prétendoient tous également à la régence
à à la tutelle dont les Etats vousioient
décider. Le Roi envoya le Comte de
Dunois, Oncle du Duc par sa femme,
avec Frédéric Prince de Tarente, &
Commines, qui amenérent Philbert en

Daumhiné \*.

Malgré les engagemens folemnels que le Duc de Bretagne aveit pris avec Louis XI. il entretenoit tranjours des liaifons avec Edouard, & offroit de denner sa fille en mariage an Prince de Galles. Le Roi sit représenter au Duc ses Traités, ses Lettres & ses Semens, & lui sit dire qu'il ne pouvoit ignorer que le Roitétoiten guerre avec Maximilien; que la France étant attaquée, elle devoit être se courue par ses vasfaux; & que lui Duc de Bretagne étant Prince du Sang, y étoit obligé par la qualité, son rang, & ses Traités.

Le Duc ne paroissant pas disposé à remplir ses engagemens, le Roi résolut

<sup>\*</sup> Guichenon Historien de Savoye, Auteur d'ailleurs très exact, semble avoir ignoié ce voyage; mais on voir par un compte de Denis Bidaut, que Philbert vint en Dauphiné, à Bourges, & à Toure, d'où il fut reconduit à Chambéry par Louis d'Amboise Evêque d'Albi. Philippe de Commines ne parle pas non plus de ce voyage, il ne fait mention que de celui de 1482.

de lui donner de l'inquiétude. Il acheta de Jean de Brosse & de Nicole de Chatillon ou de Bretagne, les droits qu'ils avoient sur ce Duché \*. Nicole étoit arrière-petite-fille & héritière de Jeanne la Boiteuse, qui avoit disputé si courageusement la Bretagne à Jean de Montfort son Oncle. Le Duc sachant que de pareils droits sondés par eux-mêmes, deviennent encore plus réels entre les mains d'un Roi puissant, sit avec le Duc & la Duchesse d'Autriche & avec Edouard une sigue désensive & offensive.

Louis voyant qu'il étoit inutile de rapeller la foi des Traités à des Princes qui ne les interprétoient jamais que suivant leurs intérêts souvent malentendus, aima mieux parostre ignorer ce Traité, que de s'en plaindre. Il acheva le payement de la rançon de la Rèine Marguerite, continua de payer la pension d'Edouard; & sit passer en Angleterre Guyot de Chesnay son Maître-d'hôtel, & Gar-

Moyennant 50000 livres, savoir 35000 livres qui furent payées à Jean Comte de Nevere, Duc de Brahant, pour ce qui lui restoit dû de la dot de feue Paule de Brosse sa scanne semme, & 15000 livres payées à l'abeau de la Tour femme de d'Albret Sieur d'Orval. La transaction passée le 11. Décembre 1479, ne fut signée que le 3. Janvier suivant? Jean de Brosse & Nicole sa semme perdirent par la la Baronnie de Penthièvte, où ni eax ni leurs descendans ne sont jamais rentrés. On prétend cependant que les Luxembourg, les Mercœur, les Véndôme n'ont joui de la Baronnie de Penthièvra que comme héstitiers des de Brossé.

nier Maître des Requêtes & Maîre de Poitiers, sous prétexte de règler le douaire de la Princesse Elizabeth qui devoit épouser le Dauphin. Les Anglois demandoient jusqu'à quatre-vingt-mille livres: le Roi faisoit toujours offrir fort au-dessous, parce qu'il n'avoit pas dessein de conclure, & qu'il ne vouloit que gagner du tems & négocier par tout.

Il envoya des Ministres dans chaque Canton Suisse, pour y faire des levées, & pour empêcher ses enneme d'en faire. D'un autre côté il écoutoit les propositions que les Génois lui faisoient faire par Hector de Fiesque Comte de Lo-

maigne.

Dans le même tems Perceval de Dreux Chambellan du Roi, & Pierre Francherge Maître des Requêtes, étajent à Metz pour conférer avec les Députés de Catherine de Gueldres, de l'Evêque de Munster, & du Comté de Zutphen. Ces Députés demandoient d'abord qu'on mît en liberté le jeune Duc de Gueldres & sa sœur, que le feu Duc Charles avoit emmenés avec lui lorsqu'il s'étoit emparé du Duché de Gueldres & du Comté de Zutphen, & que Maximilien retenoit toujours prisonniers.

Le Roi vouloit que Catherine de Gueldres, l'Evêque de Munster, & les Etats de Zutphen, s'engageassent par Lettres patentes à servir toujours la France contre Maximilien & ses descendans. Les Députés s'accordoient assez avec

les

les Ministres du Roi; mais ils demandoient que ce Prince ne pût faire la moindre trève avant la délivrance du Duc de Gueldres; au-lieu que le Roi ne vouloit pas renoncer à la liberté de faire une courte suspension d'armes suivant les conjonctures. On ignore quelle fut la suite de ces conférences.

Vers la finede cette année le Roi fit 13. Déc. transporter la corps de Marguerite d'Ecosse la cathédrafe de Cinhons, dans une Chapelle de l'Abbaie de Saint Laon de Touars, où cette Princelle avoit choisi sa sépulture.

Lespeu de confiance que donnoient les Traités, obligeoit le Roi à négocier continuellement. Il aprit toutes les in- Paques le trigues du Duc de Bretagne; il sut que 2. d'Avril. l'Empereur avoit menacé les Suisses de leur faire la guerre s'ils fournissoient des troupes à la France, & profita de ces avis pour entretenir des pensionnares dans chaque Canton.

Le Roi pertant toujours fon attention fur l'Angleterre, fit repartir l'Evêque d'Eine avec Castelnau, Bretevoux & Baillet Maître des Requêtes, pour règler les conditions de la trève de cent ans, pour convenir des Arbitres sur les différends qui naîtroient pendant la trève, & pour persuader aux Anglois qu'il desiroit l'accomplissement du mariage du Dauphin avec la Princesse Elizabeth.

La plus grande difficulté venoit de ce qu'Edouard vouloit que les Ducs Tome 11.

d'Astriche & de Bretagne fusient com-1480, pris dans la trève. Louis prétendoit qu'ils en devoient être exclus, parce que le Traité du mois d'Août 1475. portoit que ceux qui voudroient être compris dans la trève, seroient tenus de le déclarer dans trois mois; que le seu Duc Charles ne l'aiant pas fait, ceux qui le représentaient n'étaient plus en droit de le faire; que d'ailleurs l'article qui regardoit autrefois le Duc de Bourgogne: ne pouvoit plus s'apliquer qu'eu Roi, qui étoit réellement Souverain de la Bourgogne, puisqu'elle étoit réversible à la Couronne. Il ajoutoit que Maximilien, considéré comme Duc de Bourgogne, étoit vassal & sujet de France; & que le Traité portoit expressement, que les deux Rois n'affisteroient, fous quelque prétexte que ce fût, les vassaux & sujets l'un de l'autre. Le Roi se servoit de cette dernière raison à l'égard du Duc de Bretagne, qui étant son vassal. lui avoit fait hommage, & dont la justice reffortiffoit au Parlement.

Les Ambassadeurs étoient encore chargés d'assurer Edouard que tout ce qui appartiendroit à ses sujets dans les lieux dont le Roi se rendroit maître, leur seroit rendu. On leur recommandoit sur-tout que l'obligation des cinquante-mille écus que le Roi deveit payer à Edouard chaque année de la trève, sût dressée de saçon qu'elle y sût rélative, asin que le Roi sût déchargé du payement, si la

ifève

1480.

trève venoit à se rompre. Indépendamment des instructions que le Roi donna à ses Ambassadeurs, il écrivit une Lettre de sa main à Edouard, pour l'assurer qu'il ne desiroit rien avec plus d'ardeur, que d'entretenir avec lui l'amitié la plus étroise, & de la sceller par le mariage du Dauphin.

Louis fachant qu'Edouard étoit moins fensible aux protestations d'amitié qu'à l'argent, sui sit payer vingt-cinq-mille écus pour six mois de pension. Il proposa aussi de faire épouser au Prince de Galles la fille de la Duchesse de Milan. Edouard envoya pour cet effet un Ambassadeur à Milan. Ce projet manqua par les autres engagemens qu'Edouard prit bientôt, mais le Roi ne voulant que gagner du tems, obtint en partie ce qu'il

desiroit.

Tandis que le Roi employoit tous les moyens possibles pour éviter la guerre, il n'oublioit rien pour se mettre en état de la foutenir. Il ordonna que les Compagnies d'ordonnance fassent complettes, & fit garnir de troupes les frontières de Picardie & de Flandre. Il sentoit aussi qu'il ne pouvoit assurer ses conquêtes, qu'en détruisant tout germe de ré-, volte dans l'intérieur du Royaume. avoit plusieurs fois pardonné aux habizans d'Arras, fans pouvoir se les attacher. Il résolut donc de les disperser. & de repeupler la ville de nouveaux habitans. It y fit venir des Ouvriers & des Mar-

- Marchands, qu'il tira des principales vil-1480. les du Royaume. Mais ceux qu'il chargea de cette commission, ne prirent que des vagabonds, ennemis du travail, toujours prêts au crime, pernicieux à l'Etat par leur inaction seule, & nullement capables de soutenir une nouvelle colonie. En effet la plupart s'enfuirent, & ruinérent ceux qui restoient. Le Roi donna de nouveaux ordres, voulut y établir des Manufactures, & mit, pour subvenir à cette dépense, un impôt sur le sel dans les Provinces qui bordent la Seine & l'Yonne. Le Roi, pour s'assurer des nouveaux habitans, & obliger les villes d'où il tiroit des ménages entiers, à faire de bons choix, fit avancer par chacune de ces villes cinq-cens écus à ceux qui en sortoient pour venir s'établir à Arras; ainsi elle choisirent des gens laborieux, afin qu'ils pussent rendre les fommes qu'on leur avançoit. Louis donna à cette ville, qu'il regardoit comme fon ouvrage, les armes qu'elle porte aujourd'hui. Il voulut aussi qu'on la nommât Franchife, mais le nom d'Arras lui zst demeuré.

Le Roi se comporta différemment à l'égard de la Franche-Comté. Il s'aplique à gagner la Noblesse, il honora Guillaume de Vergy de sa consiance, & le chargea de traiter avec les Suisses. Il donna une abolition à Charles de Neuchâtel Archevêque de Besançon, & confirma tous les privilèges de cette ville,

ne se conservant que le droit de protec-

1480. Avril.

Il acquit Châtel-fur-Moselle moyennant soixante-mille livres. Cette acquisition, celle du Duché de Bar, & les
nouvelles pensions qu'il payoit en Anglererre, lui coutoient beaucoup; il se
vit encore obligé de donner cent-mille
livres aux Suisses. Aiant remarqué que
cette Nation indifférente sur ses Alliés,
se déterminoit par intérêt, il la gouvernoit par-là, & l'empêchoit de se déclarer en faveur de Maximilien, qui ne pouvoit que promettre, au-lieu que la France donnoit un argent considérable.

Vergi, Bussi Lamet, Cleret & Vaudrey, n'étoient occupés qu'à retenir les Suisses dans l'alliance du Roi. Ce Prince, ne pouvant ignorer que malgré l'argent qu'il leur donnoit ils ne le voyoient qu'avec peine maître de la Franche-Comté, faisoit fortisser Auxonne, Poligny, & les autres places que Chaumont

avoit prises.

Tant de dépenses extraordinaires obligérent Louis XI, de retrancher un quart fur les pensions. Cette ressource ne sufficient pas, on assembla les Etats de plusieurs Provinces; & il sur résolu que pour soulager l'Etat sans fouler les Peuples, les impôts seroient payés en denrées dans plusieurs Provinces, qui les donneroient plus facilement & aussi utilement pour l'Etat, que de l'argent. La Normandie sur chargée de fournir de O?

vivres l'Armée de Picardie, & la Cham-1480. pagne celle de Luxembourg. Les Provinces d'au-delà de la Loire devoient entretenir l'Armée de Bourgogne. conséquence de ce règlement. Coittier prémier Médecin, & Galchaut Maîtred'hôtel du Roi, allerent visiter les vivres:

Le gros de l'Armée étoit dans l'Artois. & tenoit en échec celle de Maximilien. Chaumont avec un Corps de troupes entra dans le Luxembourg, & prit Virecon & Yvoy. La campagne se passa en estcarmouches. Galiot, qui depuis la mort du Duc Charles étoit passé au service du Roi, faisoit des courses continuelles dans le Luxembourg. Chantereine affiégea Beaumont. La Comtesse de Varnebourg, de la Maison de Croy, s'y défendit avec route la valeur du plus grand Capitaine, & ne pouvant plus tenir dans la place, elle se tetira dans le château. & ne capitula que sur un ordre précis de fon marie elle forcit à des conditions honorables, & se retira auprès de lui en Allemagne.

Les deux partis craignant une affaire générale, cherchoient à se surprendre Pun autre. Des Querdes, Lieutenant nour le Roi en Picardie, fit donner un faux avis par un nommé Robin à Cohin Gouverneur d'Aire. Celui-ci se laissa persuades qu'il étoit très facile de surprendre Heldin, & partio pour cette expédition à la tête de cinq-cens hommes des plus braves de la Garhifon d'Aire-

Il arriva la nuit au pié de la muraille. -Robin s'aprochant, parla à la sentinelle, 1490. qui répondit comme étant d'intelligence. Il y avoit un trou dans une tour à fix pies du rez-de-chaussée, que Des Querdes avoit fait faire exprès. Robin y entra le prémier, & se sauva à la faveur des ténèbres, chacun s'empressant à l'envi de le suivre. Les ennemis furent bientôt en grand nombre dans la tour, & criérent Vive Bourgogne! Mais la herse étant tombée dans l'instant, ils se trouvérent pris lorsqu'ils se croyoient mastres de la place. Ne pouvant se sauver, & ne voulant pas se rendre, ils périrent tous les armes à la main. Cohin, qui n'étoit pas encore entré, se retira au désespoir.

Louis établit cette année les Postes fur les grandes routes du Royaume. Le prémier établissement ne fut d'abord que pour le service du Roi & des Princes ses alliés, avec défenses de donner des chevaux à aucun particulier sans un ordre exprès du Grand-Mastre, qui fut créé en même tems. Le Roi avoit fait expédier les Lettres dès le mois de luin 1464; mais ce ne fat que cette année que le projet fut exécuté, à l'occasion d'une maladie du Dauphin. Lè Roi voulant en avoir tous les jours des nouvelles, établit des Couriers fur les routes depuis Amboise jusques dans la Beauce & le Gati-

nois où il passa l'Eté.

Louis parut dans les plus grandes al-04 lar-

larmes sur la vie de son fils. Après sa guérison, il annoblit Thomas Guillaume son Médecin ordinaire, qui avoit conduit cette maladie, & donna les revenus de la Prévôté de Meaux à Etienne de Vesc; les Lettres portent: Celui de nos serviteurs qui est continuellement nuit si jour occupé pour la sureté de la personne du Dauphin, se en qui avons pour ce sin-

gulière fiance.

Le Roi avoit eu raison d'annoncer au

Pape, au Roi de Naples, & aux Princes d'Italie, que les Chrétiens ne pouvoient être trop en garde contre les Turcs. Mahomet II. prudent, actif, intrépide & cruel, n'avoit que des vertus ou des vices de Héros. La prise de Constantinople & la destruction de plusieurs Empires sur lesquels iliétablit le sien, le rendirent maître de l'Orient, & redoutable à l'Europe. Ses victoires lui inspirérent le desir de passer en Italie, & la division qui règnoit entre les Princes Chrétiens l'assuroit presque du succès. Il fit marcher à la fois deux Armées accoutumées à vaincre. La plus forte descendit dans l'Île de Rhodes, & ouvrit la tranchée devant la ville. Tout ce que la valeur peut entreprendre, tout ce que la fureur peut employer de plus terrible, fut mis en œuvre contre la place: mais tout l'effort des Ottomans devint inutile par la fagesse, la vigilance, & la fermeté du Grand-Mastre Pierre d'Aubusson, & par

l'intrépidité des Chevaliers. Ces Héros,

done

Mai.

dont: l'ame s'est perpétuée dans leurs successeurs, firent échouer la fortune de 1480. Mahomet. Les Turcs, après quatre mois de tranchée ouverte, furent contraints de lever un siège qui leur couta plus de trente-mille hommes.

L'Armée Ottomane fut plus heureuse en Italie. Elle emporta d'assaut la ville d'Otrante après un mois de siège. Tout 13. Août. fut passé au fil de l'épée, sans distinction d'âge ni de sexe. L'Archevêque fut masfacré aux piés des Autels, en exhortant les habitans à mourir en Chrétiens. Aucun ne voulut racheter sa vie aux dépens de sa foi. Tous périrent les armes à la main, dignes de compassion par leurs malheurs, si leur mort n'étoit digne d'envie.

Comme les Chrétiens ne devoient leurs pertes qu'aux divisions qui règnoient entre eux. l'Italie ne dut son salut qu'à celles qui s'élevérent entre les fils de Mahomet II. & qui leur firent perdre la ville d'Otrante.

Sur ces entrefaites René Roi de Na- 10. Juillet. ples mourut âgé de soixante & onze ans, regretté de ses sujets, & aussi célèbre

par fes malheurs, que recommandable par ses vertus. Il disposa par son testament de la Provence & de ses droits sur le Royaume de Naples en faveur du seul mâle de sa Maison, Charles son neveu, fils du Comte du Maine. Il donna le Duché de Bar à Yolande sa fille aince. qui avoit déjà hérité de la Lorraine, & 05

l'avoit cédée à René II. qu'elle avoit et 480. du Comte de Vaudemont. Il ne laissa à Marguerite douairière d'Angleterre, sa seconde fille, qui étoit prisonnière lorsqu'il sit son te tament, que mille écus une fois payés, & deux-mille livres de

rente sur le Duché de Bar.

René légua à Jeanne de Laval sa femme de très grands revenus en Anjou, en Provence, & dans le Barrois. Il donna à Jean son fils naturel le Marquisat de Pont-à-Mousson, avec les Terres de Saint Remi & de Saint Cannat en Provence. Il fit, suivant l'usage de ces temslà, beaucoup de bien aux Eglises, particulièrement à Saint Maurice d'Angers où il fut enterré, & aux Cordeliers de la même ville où son cœur fut porté. Plus jaloux de fon titre de Roi que s'il en eut eu les Etats, il ordonna que ses funérailles se fissent avec la pompe convenable à la Majesté. Ce Prince aians vécu près de six ans après avoir fait son testament, en annulla plusieurs clauses par les Traités qu'il fit depuis \*.

Louis .

René nomma pour les Exécuteurs testamentaires la Reine Jeanne de Laval, Charles Comre du Maine son neveu, René Duc de Lorraine son periressis, Guillaume de Harcourt Comte de Tancerville, Guy, de Laval son Sénéchal d'Anjou, Jéan de lai Vignolié Dogra, d'Angerr, la Dossen Jean Perroe son Confesseur, son prétend que Perrot son confesseur, son prétend que Perror son testament, n'y changes pis mêt me ces arrides Pietre le Roi son Vice-Chancellan, Jean Vinel Juge d'Anjou, & Tourneville Archiprêtte d'Angers.

Louis, à qui la Reine Marguerite avoit cédé tous ses droits, se plaignit que cet- 1480. te Princesse ent été deshéritée, elle qui n'aiant rien eu en mariage, n'avoit rien fait qui pût lui préjudicier. Il soutint qu'elle devoit avoir la moitié des biens de sa Mère, & même toute la Lorraine. pulsqu'Yolande, par son contrat de mariage avec le Comte de Vaudemont, a-·voit renoncé à toute succession paternelle & maternelle, moyennant la dot qu'elle avoit reçue. Indépendamment des droits que le Roi tenoit de Marguerite, il étoit créancier pour plus d'un million des Ducs Jean & Nicolas. Il avoit payé deux-cens-mille écus lorsqu'il avoit été question du mariage de sa fille Anne avec Nicolas alors Marquis du Pont, quarante-mille livres de rente pendant dix 'ans' au Père & au fils, cinquante-mille écus pour la rançon de Marguerite, & une pension de fix-mille livres pour sa Iublistance. Cette Princesse renouvella cette année la cession qu'elle lui avoit 19.0206. faite quatre ans auparavant.

Louis chargea l'Archeveque de Bordeaux, Philippe Pot Comte de Saint Pol, Francherge Maître des Requêtes, Baudot & Henriet Conseillers au Parle ment, d'aller en Lorraine représenter tous ces titres à Yolande , à qui il ne donnoit que le titre de Comtesse de Vaudemont. Le Duc René son fils étant alors à Venise, engagea la Républi? que à recommander ses intérêts au Roi!

- Ce Prince fit donner par écrit à l'Ambassadeur de Venise les sujets de plainte qu'il avoit contre René. Il lui reprochoit d'abord le peu de réconnoissance qu'il avoit eue de la protection qu'on lui avoit accordée contre le Duc de Bourgogne, & d'avoir toujours favorisé Maximilien contre la France. On ajoutoit qu'il ne devoit pas ignorer qu'il étoit sujet du Roi; que son plus grand honneur étoit de descendre de la Maifon de France par sa Mère; que tous ses Etats relevoient de la Couronne; que la Lorraine n'étoit point un fief masculin, puisqu'il n'en jouissoit que du chef de sa Mère & de son Aieule; qu'entre filles il n'y avoit point de droit d'ainesse, & que par conséquent Marguerite devoit partager également avec Yolande sa 29. Juil. Iœur; que Marguerite avoit cédé tous ses droits au Roi, & qu'il demandoit sa moitié dans tout ce que pouvoit posséder la Duchesse Yolande, sans compter les sommes considérables dont il étoit

créancier.

Pendant que le Roi discutoit ses droits sur la succession du Roi René, Charles de Martigny Evêque d'Elne fut rapellé d'Angleterre, & cité au Parlement par le Procureur-Général, comme aiant passé ses pouvoirs & signé des Traités prést. Juil indiciables à la France. Martigny répondit pour ses désenses, qu'il avoit eté nommé trois fois Ambassadeur sans l'avoir demandé, & qu'en l'acceptant il

m'avoit jamais eu d'autre objet que le ... fervice du Roi; que ce Prince avoit pa- 1480. ru fatisfait de sa prémière négociation; que la seconde avoit encore été plus remarquable, puisqu'il avoit eu à combattre les Ministres de l'Empereur, de Maximilien & d'Espagne, qui tous avoient un parti puissant dans le Parlement; qu'il avoit été plusieurs fois en danger d'être assassiné par les Flamands; qu'il avoit été assez heureux pour triompher de toutes leurs cabales, & retenir Edouard dans le parti de la France. A l'égard de sa troisième Ambassade, Martigny convenoit que par ses instructions il n'étoit chargé que de prolonger les trèves de 1475 & 1476 fans y rien changer; mais que le Roi lui aiant fait entendre que le principal objet de sa commission étoit d'empêcher l'union des Anglois avec les Flamands, il avoit cru, en interprétant la volonté du Roi, qu'il valoit mieux passer ses ordres aux risques d'être desavoué, que de manquer à renouveller une trève absolument nécessaire à la France; que c'étoit dans cette vue qu'il avoit compris les Ducs d'Autriche & de Bretagne dans la dernière trève, quoiqu'ils ne le fûssent point dans les précédentes; qu'il avoit pareillement consenti que le Roi se soumit aux Censures Ecclésiastiques, s'il discontinuoit le pavement des cinquante-mille écus, quoiqu'Edouard refusat de se soumettre aux mêmes peines en violant la trève; qu'il avoit

svoit cependant fait à ce sujet toutes les superférntations possibles, & qu'il ne s'éctoir relaché de ses pouvoirs, que pour conserver la trève, qui sans cela ent été ronpue; qu'il avoit fait ensin tour ce qui convenoit au bien de l'Etat, au service

du Roi, & à la nécessité.

Le Parlement connoissant l'innocence de l'Evêque d'Elne, les besoins de l'Etat & les intentions du Roi, sit beaucoup d'éclat par ses procédures, mais ne promoça rien contre l'accusé. En esset Martigny étoit un Ministre habile, & tel qu'il convenoit au Roi. Il s'étoit conduit avec une sidélité éclairée, qui sairse prêter aux circonstances. Il avoit renda le service le plus important en s'exposant à être desavoué, puisqu'il donnoit par là au Roi le tems de prendre un parti; au-lieu que s'il eût suivi littéralement ses instructions, la guerre étoit inévitable, & le succès sort douteux.

Louis XI. après s'être mis en état de desavouer un Ministre qu'il aprouvoit intérieurement, ne changea point de conduite avec Edouard, & lui sit payer exactement ses pensions. Il se conduisse avec autant d'habilete à l'égard d'Howard & Langton Ambassadeurs d'Angleterre. Le sujet de leur commission étoit le mariage du Dauphin avec la Princesse Elisabeth. La difficulté ne regardoit que la Princesse de la Princesse pension que les Anglois exigeoient pension que les Anglois exigeoient pension que la Princesse demeureroit en Angleterre. Le Roi offroit beaucoup moins

monte du on ne demandoit; mais il avolt soin de laisser toujours espèrer aux Am- 1480 bassadeurs, qu'ils pourroient l'amener au point qu'ils desiroient, afin qu'ils ne se relachassent pas eux-mêmes. Il vousoit faire naître des difficultés pour ne rien décider. Suivant ses vues, gagner du tems, c'étoit réuffir. Lorsque Martigny fut rapellé d'Angleterre, la Duchesse douairière de Bourgogne, sœur d'Edouard, y passa pour convenir du mariage d'Anne troisième fille du Roi son frè! re avec Philippe Comte de Charolois. fils ainé de Maximilien & de Marie de Bourgogne. La Duchesse douairière avoit avec elle la Baume Sieur d'Irlain, fecond Chambellan du Duc d'Autriche. Thomas de Pleine & Jean Gros. Ses propositions paroissoient également avansageuses à Edouard & à Maximilien. If s'agissoit de renoncer à l'alliance de France, de renouveller celle qui avoit été entre l'Angleterre & le feu Duc Charles, de faire une ligue offensive & defensive contre la France, d'y faire passer des troupes pour reconquérir la Normandie & la Guyenne en faveur d'Edouard, tandis que Maximilien red prendroit les Provinces que Louis lub avoit enlevées. Avec des enserances p séduisantes, la Duchesse n'offroit point Pargent comptant, Edouard en aiant toujours besoin pour ses plaisirs, étoit extremement fenfible à celui qu'il rece; voit de Prânce, au-lieu qu'on lui demanmandoit deux-cens-mille écus pour la dot de sa fille. Il étoit fort indécis. lorsque le Chevalier Howard arriva de France. Celui-ci alla aussitot saluer la Duchesse de Bourgogne, & lui dit qu'il avoit aporté l'argent d'un quartier de la pension d'Edouard; que Louis XI. conl'entoit à se soumettre aux Censures Ecclésiastiques, s'il manquoit de continuer le payement des cinquant-mille écus, & s'il n'accomplissoit pas le mariage du Dauphin avec la Princesse Elisabeth: mais qu'il demandoit que les Ducs d'Autriche & de Bretagne ne fussent pas compris dans la trève, & qu'il étoit résolu, pour l'empêcher, de sacrifier plutôt la moitié de son Royaume.

> tôt le parti d'offrir à Edouard les mêmes avantages qu'il tiroit de France. Elle s'engagea au nom du Duc & de la Duchesse d'Autriche à lui faire payer la même pension de cinquante-mille écus. & à commencer le payement du jour qu'il auroit déclaré la guerre à la France. Le lendemain le contrat de mariage du Comte de Charolois & de la Princefse Anne fut dressé. On fit ensuite une autre convention, par laquelle le Duc & la Duchesse d'Autriche remettoient à Edouard la dot de sa fille; & ce Prince. pour ne pas céder en générosité, ou plutôt prévoyant qu'il ne seroit jamais payé de sa pension, la leur remit; mais ne voulant pas perdre celle qu'il tiroit

La Duchesse de Bourgogne prit aussi-

du Roi, il déclara quelques jours après qu'il vouloit se rendre médiateur entre Louis & Maximilien, & fit partir des Ambassadeurs pour en faire part au Roi. Pendant que la Duchesse de Bourgogne tâchoit d'exciter son frère à faire la guerre à Louis XI. Maximilien ne comptant plus fur Edouard, donna pouvoir au Comte de Romont de conférer avec du Lude pour travailler à une trève. Elle 21. Aout fut conclue pour sept mois, & prolongée ensuite. La Duchesse de Bourgogne, qui recevoit de Maximilien des instructions très opposées au projet d'une trève, en fut extrêmement offensée, s'en plaignit amèrement, & repassa en

Flandre.

- Le Duc de Bretagne ne fut pas plutôt instruit de la trève, qu'il craignit de devenir seul l'objet du ressentiment du Roi. Il étoit entré dans tous les complots contre ce Prince, & souvent en avoit été l'auteur. Il avoit fait une ligue avec Maximilien, & avoit taché, par toutes sortes de voies, d'y attirer Edouard. Il avoit même offert de donner fa fille Anne en mariage au Prince de Galles. Cette alliance ent été la chose du monde la plus fatale au Royaume, puisqu'elle y auroit fait rentrer l'Anglois. Le Duc de Bretagne ne pouvant se dissimuler combien il avoit offensé le Roi, envoya Partenay & la Villeon en Angleterre pour solliciter, par le moyen de la Duchesse de Bourgogne, un re-

nou-

nouvellement d'alliance avec Maximi-1480, lien sous la garantie d'Edouard: mais comme la Duchesse étoit rétournée en Flandre lorsque ces Ambassadeurs agrivérent, ce Traité ne put se faire que

l'année suivante.

: Cependant le Cardinal de St. Pierreaux-Liens, neveu du Pape, arriva em France en qualité de Légat, pour travailler à la paix entre le Roi & les Princes ses voisins. Louis s'informoit d'abord du caractère de ceux avec qui il devoit traiter. Il sur que le Légat étoit un homme plein de vanité & de fausse gloire, & résolut de le gagner par-là. Il lui sit rendre tous les honneurs imaginables dans les villes de fon passage. Le Comte Daubhin: d'Auvergne, le Bâtard du Maine, Chateauvillain, Dauvet & plusieurs Prélats allérent au-devant de lui jusqu'à Saint Saphoria d'Oson. Dauvet lui délivra les pouvoirs les plus amples, & acheva de le gagner par une chose qui paroissant une précaution, n'étoit qu'une distinction flateuse pour sa personne. Il exigea un Acte, par lequel le Légat déclaroit qu'il n'abuseroit point de l'étendue de ses pouvoirs, & que les honneurs qu'on lui rendoit ne tirergient point à conséquence pour les Légats qui viendroient dans la suite en France.

Le Légat passa quelques jours avec le Roi à Vendôme, & fut charmé de la consiance donc ce Prince l'homora. Delà-

. \_ . .:

il se rendit à Paris, où il fut reçu avec les plus grands honneurs. Le Parlement 1480. lui prodigua tous ceux qui s'accordoient 4. Sept. avec les loix & les maximes du Royaume; mais ne croyant pas que l'Acte que ce Cardinal avoit donné à Dauvet, fût sufficant ni convenable à la majesté du Roi, des le lendemain de l'entrée du Légat, les Gens du Roi firent leur oppolition à la lecture de la Bulle, par laquelle le Pape lui donnoit pouvoir de contraindre par censure ou excommunication, le Roi & Maximilien à faire la paix. Ce pouvoir fut borné à la voie du Confeil.

Le Legat écrivit à Maximilien, que le Pape desiroit ardenment de rétablir la paix entre tous les Princes Chrétiens pour les réunir contre les Turcs; que le Roi y étoit très disposé; qu'il ne doutoit point que Son Excellence ne fût dans les mêmes fentimens, & qu'il alloit le crouver pour terminer une ceuvre aussi fainte & aussi avantageuse à toute la

Chrétienté.

La liaison étroite qui paroissoit entre le Roi & le Légat, rendit celui-ci suspect à Maximilien. Il lui fit réponse, que l'affaire étoit trop importante pour qu'il prêt une résolution sans l'avis de son Conseil. & qu'il prioit Sa Paterniré de ne pas pas fer plus avant fans avoir reçu de ses nouvelles.

- Le Légat récrivit à Maximilien, qu'il n'avoit jamais eu dessin d'entrer dans fes fes Etats que sous son bon-plaisir; mais qu'il suplioit Son Excellence d'avoir égard à l'honneur du Saint Siège; que les affaires dont il s'agissoit ne regardoient point la personne du Pape, que c'étoient celles de toute la Chrétienté; & qu'il ne convenoit point à la dignité sont il étoit zevétu, d'attendre trop longtems la ré-

ronne, fit partir en même tems l'Arche-

folution de Son Excellence.

Le Légat s'étant avancé jusqu'à Pé-

vêque de Rhodes & Octavien Suessa Avocat Confistorial, pour presser la décifion de Maximilien. Ce Prince envoya la Lettre & les Instructions des deux Dépucés du Légat à Dauffay & Lannoy, afin qu'ils allassent conférer avec le Légat. Mais Dauffay fit observer que le Légat pourroit bien passer outre, & qu'il falloit, ou lui notifier les causes de sufpicion qu'on avoit contre lui, ou lui signifier un acte d'apel de la part du Procureur-Général du Duc. Le Légat envoya quelques jours après à Maximilien un Bref, par lequel le Pape représentoit à ce Prince qu'il s'étoit, mal-à-propos laissé prévenir; que le Cardinal n'étoit pas plus porté pour le Roi que pour luis. & qu'il n'avoit en vue que le Bien public. C'est pourquoi il prioit le Duc, qu'il traitoit de Voire Noblesse, de rejetter tous ces soupçons, & de donner une audience favorable au Légat. Celui-ci joignic au Bref une Lettre, par laquelle il réitéroit ce qu'il avoit déjà dit dans les précéden-

. ...

cédentes, & demandoit une réponse positive. Le Légat n'en recevant point, 1480. & ne fachant plus quel parti prendre, récrivit encore, & envoya sa Lettre par l'Archevêque de Rhodes, qui avoit toute sa confiance.

La prévention de Maximilien venoit du Cardinal-Evêque de Tournay, & de l'Evêque de Sébénigo Nonce: du Pape, qui étoit auprès de ce Prince, & ne cessoient de lui peindre le Légat comme un homme artificieux & livre à la France. Ils engagérent encore dans leur parti l'Archevêque de Rhodes. Ce Prélat s'ézoit élevé de la naissance la plus basse à des dignités qu'on ne doit presque jamais, quand on part de l'obscurité, qu'à de grandes vertus ou à de grands vices. Ambitieux, fourbe, avare, il avoit tous les vices bas, & l'ingratitude qui en est la suite. Il devoit sa fortune au Légat. à qui il s'étoit attaché par intérêt, & il le zrahissoit par le même motif.

Le Roi étant toujours le prémier ins- 25. 02. truit de ce qui se passoit chez ses ennemis, donna avis au Légat que l'Archevêque de Rhodes s'étoit laissé gagner par le Cardinal de Tournay & Sébénigo . & que s'il ne recevoit pas une réponse décisive, il n'y avoit plus d'autre parti que de se retirer; mais qu'il falloit auparavant déclarer aux Gantois, que la Legation n'avoit point d'autre objet que la paix. Que si l'on pouvoit une fois semer la division entre ces Peuples

& le Confeil du Duc, ils prendroient feu aifément. Qu'avant tont il étoit néceffaire que le l'ape rapellat l'Evêque de Sébénigo, & citât à Rome le Cardinal de Tournay & l'Archevêque de Rhodes, pour leur faire leur procès; que c'étoit l'unique moyen de faire respecter & craindre l'autorité du Saint Siège.

21. 04. Le Légat fie réponfe au Roi qu'il avoit prévenu son Conseil, que la Bulle avoit été notifiée à Gand, à Bruges & dans mures les villes de Flandre. Qu'il alloit encore leur écrire, pour leur représencer les maux que leur desobéissance au Saint Siège devoit leur autren; & que s'ils y persistoient, il se retireroit. : Que de Pape fauroit bien faire justice du Cardinal de Tournay & du Nonce; qu'à l'égard de l'Archevêque de Rhodes, il falloit s'en assurer, & les faire conduire à Châteanneuf près d'Avignon. Le Roi aiant chargé du Bouchage de l'exécution, l'Archevêque de Rhodes fut; enlevé de conduit à Châteauneut.

Cependant Baudricourt, Soliers & da Bouchage, ésoient fur la frontière, & tâchoient de faire la paix ou de prolonger la trève. La Duchesse dousirière de Bourgogne, d'intelligence avec les Ambassadeurs de Maximilien, faisoit tous les jours nature de nouvelles dissicultés, soit par son inquiétude naturelle, soit par le désir de se rendre nécessaire. La négociation étoit entamée entre les Plénipotentiaires, mais la désiance sécipro-

que

10

one étoit un obstacle continuelà la paix. -On disputoit sur chaque article sans l'é- 1480. claircir. Le caractère d'Ambassadeur ne paroissoit pas une sauve-garde, ils n'ofoient aller les uns chez les autres qu'ils ne se donnassent des ôtages, & le tems se passoit plutôt en disputes qu'en conférences.

Le Roi avoit déclaré qu'il ne vouloit point mettre en compromis ce que les Ducs de Bourgogne avoient eu en appamage. Que si les filles en pouvoient hériter, elles pourroient aussi hériter de la Couronne, ce qui est contraire à la prémière loi de l'Etat. Que la cession de la Bourgogne faite par le Roi Jean au Duc Philippe le Hardi, seroit nulle de plein droit, si elle est été faite autrement qu'à la charge de réversion, faute d'hoirs mâlea; & que le Parlement étoit seul juge de tout ce qui concerne les Pairies.

Maximilien prétendoit au contraire. qu'avant toutes choses on devoitlui rendre ce qui avoir été de l'ancien patrimoine de la Maison de Bourgogne, & que le Roi ne pouvoit refuser de la mettre en possession des Comtés d'Artois & de Bourgogne, de la Vicomté d'Aussone, & du ressort de St. Laurent, sans quoi il y seroit contraint par le Roi d'Angleterre.

Louis demandoit de son côté Lille, Douay & Orchies, avec tout ce que le Duc Charles & Marie avoient levé sur

le Comté d'Artois, Fief de la Couron-1480. ne, dont ils n'avoient jamais rendu hommage. Le Roi, après avoir établi fon droit, offroit d'abandonner Lille, Douay & Orchies, & de donner quitance de ce

& Orchies, & de donner quitance de ce qui étoir du par la succession des Ducs de Bourgogne, pourvu que le Duc & la Duchesse d'Autriche renonçassent à toutes prétentions sur les Courtés d'Ar-

tois & de Bourgogne.

Edouard, voyant que le Roi & le Duc d'Autriche ne s'accordoient sur rien, écrivit à Maximilien que Louis ne pouvant pas vivre encore longtems, le meilleur parti qu'ils pussent prendre étoit d'attendre sa mort pour faire valoir leurs droits, & de conclure en attendant une trève de deux ans; ou si Louis la refusoit, que les Anglois fourniroient contre lui un secours de cinq-mille hommes.

Il étoit vrai que la santé du Roi s'affoiblissoit tous les jours, il tomboit souvent dans des foiblesses qui faisoient craindre pour sa vie. Il en eut une si considérable en sortant de table, qu'on crut qu'il alloit mourir. Il perdit la parole, & sa connoissance étoit fort imparfaite. Cependant il sit signe qu'on ouvrit les fenêtres, & qu'on lui donnat de l'air; mais soit qu'on ne l'entendst pas, ou que l'on crût que l'air lui étoit contraire, on le retint auprès du seu les fenêtres fermées. Angelo Catto son Médecin, depuis Archevêque de Vienne, à qui Commines a dédié

dédié ses Mémoires, étant arrivé, les fit ouvrir. Le Roi reprit peu à peu la connoissance & la parole. Il fut encore quelque tems sans pouvoir se faire entendre parfaitement. Il vouloit toujours qu'on lui rendst compte des affaires qui s'étoient passées durant sa maladie; mais s'appercevant lui-même qu'il n'avoit pas la tête absolument libre, & craignant de faire connoître son état, il feignoit de lire & d'entendre, & se contentoit de répondre quelques mots, ou de faire des signes qu'il pût dans la suite expliquer à son gré. Ils s'informa de ceux qui avoient empêché qu'on n'ouvrit les fenêtres, & les chassa. Il étoit si jaloux de son autorité, qu'il vouloit une obéisfance aveugle, sans qu'on osat interpréter sa volonté. Il craignoit qu'en cessant de lui obéir dans des bagatelles, sous prétexte de le mieux servir, on ne vînt à s'emparer des affaires. Il avoit même coutume de dire, qu'il n'aprouvoit point qu'on eut osé employer la force pour faire manger son Père Charles VII. dans le tems qu'il craignoit d'être empoifonné.

Le Légat se servit de la crainte que le Roi avoit de la mort, pour obtenir la liberté du Cardinal Balue & de l'Evêque de Verdun. Il lui persuada qu'il devoit craindre les jugemens de Dieu, en retenant dans les fers un Cardinal & un Evêque. Balue, pour achever de toucher le Roi par la compassion, feignit d'être Tome II.

1480.

dangereusement malade. Le prémier 1480. Médecin Coittier eut ordre de le visiter; & sur ce qu'il dit qu'il ne pouvoit pas vivre longtems, le Roi le fit remettre entre les mains du Légat, après en avoir tiré parole que le Pape le feroit punir. A peine Balue fut-il à Rome. qu'il y fut comblé d'honneurs. Après la mort de Louis XI. il revint en France en qualité de Légat, & fut reçu malgré

les défenses du Parlement.

A l'égard de l'Evêque de Verdun, il fut remis en liberté en donnant caution, & fut transféré de l'Evêché de Verdun à celui de Vintimille. Louis rendit encore la liberté à Hebert Evêque de Coutance. Ce Prélat avoit été compris dans le procès contre le Duc de Bourbon, & accusé d'Astrologie. Il fut arrêté comme criminel, & relaché comme fou: ce dernier jugement convenoit mieux que le prémier à l'espèce d'accusation qu'on avoit formée contre loi.

oaobre. Louis réunit le Duché d'Anjou à la Couronne, & conferva la Chambre des Comptes établie à Angers. Il écrivit en même tems aux Etats de Provence en faveur de Charles Duc de Calabre, à qui le Roi René avoit donné par testament le Royaume de Naples & le Comté de Provence. Louis craignoit que René Duc de Lorraine, petit-fils par sa Mère du Roi René, ne revent contre le testament. Soit que les Provençaux aimaffent mieux Charles, soit qu'ils voulussent plaîre

plaire au Roi, ils exclurent absolument -René, & reconnurent Charles pour leur 1480. Prince.

Quoique la trève ne fût pas expirée, le Comte de Chimay, Boffu & Croy affiégérent Luxembourg; mais ils furent obligés de lever le siège. Malgré cette infraction, le Roi n'ula point de reprefailles, & donna ordre à du Bouchage de prolonger la trève pour tout le tems que le Turc seroit en Italie, ufin, ajouta-t-il, que je puisse servir Dieu & Notre-Dame contre le Turc.

La puissance du Roi n'étoit pas si parfaitement établie en Franche - Comté. qu'il n'y est toujours des rebelles qui s'atroupoient, & surprencient de petites villes qu'on reprenoit auffitôt; desorte que ce qui se passoit dans cette Province, reffembloit affez à une guerre civile.

Louis nomma Lieutenans - Generaux de Bourgogne Jean & Louis & Amboiles l'un Eveque de Maillezais y & l'autre d'Albi, pour commander dans l'absence de Charles d'Amboile leur frère.

Les Etats du Comté affemblés à Salins, présentérent à ces deux Prélats les cahiers dont les principaux articles tendoient au maintien de la Justice & de la Discipline Militaire; à la fureté des Chémins, du Labburage, & da Commerce. Ils demandoient auffill établiffeinent d'un Parlement à Salins, dont le Roi paveroit les Officiers; & reclamoient la confervation de leurs privilèges.

La politique du Rei s'accordoit affez avec les demandes des Comtois; il ne cherchoit pas à inquiéter les Pays conquis, ou qui se donnoient à lui. Loin de les dépouiller de leurs privilèges, il leur en accordoit de nouveaux, & n'oublioit rien pour leur inspirer la fidélité; mais lorsqu'il trouvoit un esprit de rebellion trop opiniatre, il avoit recours aux remèdes violens. Il faisoit mourir les plus coupables, bannissoit les autres, & quelquesois dispersoit les habitans, comme il fit à Perpignan & à Arras.

Il établit donc un Parlement à Salins, & donna l'année suivante une Déclaration qui exemtoit les Comtois du droit d'aubeine, & les mettoit au rang des au-

tres François.

Les maladies dont le Roi étoit accablé, & les affaires étrangères, ne l'empêchoient pas de veiller à la tranquilité & au bonheur de l'intérieur du Royaume, avec autant de soin que s'il n'est

eu que cet objet.

Il envoya des Commissaires dans les Provinces, pour remédier aux fraudes qui se commettoient dans les Gabelles. Il défendit d'inquiéter les Gentilshommes qui faisoient valoir les biens qu'ils avoient en roture. Il donna une Déclaration par laquelle il permettoit aux Ecclésastiques, Gens nobles & autres, de trasiques par terre & par mer, à condition que ceux qui commerceroient par mer ne pourroient faire venir leurs marchan-

chandises que sur des vaisseaux François. -Il établit à Dijon une Monnoie, dont 1480. Jean de Cambray fut fait Directeur. Perruchon, Fériot & Custel en furent nommés Gardes.

Le Roi aiant fait venir quantité d'Ouvriers pour établir des Manufactures d'Etoffes d'or, d'argent & de soye, sous la direction de Guillaume Briconnet, ordonna qu'ils seroient exemts de tous droits, taxes & impôts, eux, leurs femmes, veuves & enfans. Il accorda l'année suivante des Lettres de naturalité à tous les Suisses qui viendroient demeu-

rer en France.

Le Duc d'Autriche avoit follicité une Assemblée de plusieurs Princes de l'Empire, espérant qu'ils lui seroient favorables dans la décisson des différends qu'il avoit avec le Roi; mais ce Prince ne. voulut pas reconnoître des Etrangers pour arbitres entre lui & son vassal, dans une affaire où il étoit question de fiefs de la Couronne. Il trouva un moyen plus für d'embarrasser Maximilien, & même d'allumer la guerre en Allemagne, s'il le jugeoit à propos.

Ladislas Roi de Bohème, petit-fils par sa Mère de l'Empereur Albert d'Autri- 1481. che, & arrière-petit-fils de l'Empereur Paques le Sigifmond, avoit des droits sur le Duché 22. d'Avril. de Luxembourg. Pour se mettre en état de les faire valoir, il rechercha l'amitié de Louis XI. Ces deux Princes renouvellérent les anciennes alliances, & fi 15. Janv.

rent

rent un Traité particulier, par lequel Ladislas devoit entrer avec toutes ses forces dans le Luxembourg, le Roi s'obligeoit d'y faire marcher en même tems mille lances avec un train d'artillerie. Si le Duché n'étoit pas conquis dans un mois, le Roi devoit payer les troupes de Bohème pendant le reite de la guerre, & ne faire ni paix ni trève avec Maximilien, sans que Ladislas y fût compris. Les Ambassadeurs promirent au nom de leur Mastre d'aider le Roi envers & contre tous, & nommément contre le Duc & la Duchesse d'Autriche. Tandis que le Roi cherchoit à se faire des alliés, il 22. Févr. perdit un de ses plus sidèles sujets, par la mort de Charles de Chaumont d'Amboise. Comte de Brienne. Gouverneur de Champagne & de Bourgogne. Sa naissance & ses grands biens le rendoient moins recommandable que sa vertu. Personne n'étoit plus propre que lui à gouverner un Peuple nouvellement conquis. Ferme, humain, prudent, desintéresse, il donnoit l'exemple de la fidélité, & favoit châtier ceux qui vouloient s'en

écarter.

La mauvaise santé du Roi ne lui permettant pas de se mettre à la tête d'une Armée, & de passer en personne pour chasser les Turcs d'Italie, comme il l'avoit déclaré, il sit offrir au Pape pour cette entreprise trois-cens-mille écus d'or, dont on lèveroit deux-cens-mille sur le Clergé, & le reste sur le Peuple.

ш

Il arriva dans ce tems-là à Rome une contestation assez embarrassante. Charles Comte de Provence envoya demander l'investiture du Royaume de Naples. Charles de Luxembourg cousin de Charles, & Chef de cette Ambassade, prétendoit être reçu comme Ambassadeur de Tête Couronnée. Les Ambassadeurs de France appuyoient sa prétention. Le Pape & les Cardinaux n'ofant prendre parti, dans la crainte d'offenser Ferdinand, & d'allumer une nouvelle guerre en Italie, la contestation dura longtems. Enfin Luxembourg accompagné des François fit son entrée, & prit son audience avec les honneurs qu'il prétendoit, ou du moins le Pape ne s'expliqua pas ouvertement, & il n'y ent point d'opposition formelle.

Sixte aiant publié une Bulle par laquelle il exhortoit tous les Princes Chrétiens à suspendre leurs guerres pendant trois ans, pour se réunir contre le Turc ennemi commun, cette Bulle fut présentée au Roi par l'Évêque de Sessa, qui insista beaucoup sur le danger où se trouvoit la Chrétienté. Le Roi, après avoir fait examiner la Bulle par tous 29, Aviile ceux qui étoient présens, tant Prélats que Séculiers, dit au Nonce, qu'il ne pouvoit donner trop d'éloges au zèle que le Saint Père témoignoit pour la Religion; que pour lui il y employeroit toutes ses forces, mais qu'il vouloit être fûr que ses ennemis en useroient de même,

me, & qu'il n'étoit pas juste qu'il desar-1481. mât avant de savoir leurs intentions. Le Légat répondit que le Pape contraindroit par des Censures Ecclésiastiques tous les ennemis du Roi à faire la paix. ou une trève avec lui. Le même jour le Sire de Beaujeu, le Chancelier & les principaux de ceux qui s'étoient trouvés à l'audience, allérent de la part du Roi trouver le Légat, & lui dirent que ce Prince étoit menacé de deux guerres; savoir de la part des Anglois & du Roi de Castille, sans compter celle qu'il avoit actuellement à soutenir contre le Duc d'Autriche; que le feu Duc Charles. Maximilien & Marie de Bourgogne avoient toujours méprisé les Censures Ecclésiastiques; que le Roi ne voulant pas s'exposer à être surpris par ses ennemis, il étoit nécessaire que le Légat fît part de ses intentions à tous les Nonces qui étoient auprès de ces Princes pour savoir leur dernière résolution.

Le Légat lous & remercia le Roi de fes bons sentimens, & promit d'en rendre compte au Pape, afin que Sa Sainteté donnât elle-même ordre à ses Nonces de conférer avec les autres Princes, & fit savoir au Roi leurs dispositions.

Quelque dangereux que fûssent pour la France les desseins de ses ennemis, ils le seroient encore devenus davantage par la mort de Louis XI. Maximilien voyant la trève prête à expirer, faisoit solliciter Edouard d'entreprendre la conquê.

quête de la France; & peut-être eût-il réussi dans son projet, si le Roi d'Angleterre eût moins aimé le repos, ou que Maximilien eut appuyé ses sollicitations de quelques fommes d'argent. Edouard ne refusoit pas absolument les propositions de Maximilien; mais il lui faisoit entendre que le Roi ne pouvant pas vivre longtems, sa mort les mettroit bientôt en état de tout entreprendre. Maximilien trouva le Duc de Bretagne plus disposé qu'Edouard à faire une ligue contre le Roi: il l'avoit lui-même propofée, mais il n'osoit s'y engager seul; c'est pourquoi il envoya Partenay & la Villeon à Londres, pour agir de concert -avec les Ambassadeurs de Maximilien. & presser Edouard de se déclarer contre la France.

Edouard, soit par polique, soit par son indécision naturelle, tint longtems en suspens les Ambassadeurs du Duc d'Autriche. Il leur donna ensin de si grandes espérances, qu'ils écrivirent à leur Maître que le Roi d'Angleterre leur avoit promis de faire une descente en France, si les affaires d'Ecosse le lui permettoient; & qu'il avoit même envoyé déclarer au Roi de France, que s'il ne faisoit raison avant Pâques au Duc & à la Duchesse d'Autriche, il iroit porter le fer & le feu dans ses Etats.

Les Ambassadeurs exagéroient sans doute les promesses d'Edouard, ou celui-ci les trompoit, car il n'avoit aucune

- envie de faire la guerre. C'étoit envain, 1481, que Maximilien représentoit que la trève lui étoit aussi onéreuse que la guerre, puisqu'il étoit obligé d'entretenir le même nombre de troupes, qu'il étoit dépouillé d'une partie de fes Etats, & dans l'impuissance de faire subsister ceux qui s'attachoient à lui. Tout ce qui annonçoit l'indigence de Maximilien, n'étoit pas propre à lui gagner Edouard, qui n'aimant plus que le repos, les plaisirs & l'argent, étoit bien éloigné de se liguer avec un Prince indigent, & de renoncer à une pension considérable qu'il tiroit de France, pour s'engager dans une guerre dangereuse contre un Prince redoutable par ses forces & par ses intrigues. Il y a grande apparence que Hastings, Favori d'Edouard & Pensionnaire de Louis XI. ne contribuoit pas peu à rendre inutiles toutes les sollicitasions de Maximilien & du Duc de Bretagne. Aussi voit-on par les comptes de la dépense du Roi, que Hastings recut vers ce tems-là un présent de mille marcs d'argent outre sa pension ordinaire. Le Duc d'Autriche ne pouvant armer Edouard contre le Roi, engagea l'Empereur Frédéric son Père à proposer un accommodement à ce Prince.

Dans le même tems que les Ambassadeurs de Frédéric venoient en France travailler à la paix, il en arriva d'autres de la part de Mathias Corvin Roi de Hongrie, pour proposer au Roi une ligue contre le Turc.

les

Louis envoya Armand de Cambray jusqu'à Metz au devant des Ambassadeurs, sous prétexte de leur faire plus d'honneur, & pour pénétrer le secret de leurs instructions avant leur arrivée. Cambray étoit très propre à cette commission. Il avoit fait plusieurs métiers, comme ceux qui ne cherchent que la fortune, & à qui toutes les voies pour y parvenir sont indifférentes. Il passoit pour le plus habile faussaire de son tems. C'étoit lui qui avoit fabriqué, sous le nom de Calixte III. les Bulles qui permettoient au Comte d'Armagnac d'épouser sa sœur. Ses talens trop connus à Rome, lui étant devenus inutiles dans cette Cour, il résolut de venir les exercer en France. Comme le Roi, suivant ses différentes vues, employoit toutes fortes de gens, il recut assez bien Cambray, & le chargea de conférer avec les Ministres de l'Empereur & du Roi de Hongrie.

Mathias Corvin avoit passé de la prison sur le Trône: instruit par l'adversité, il n'en fut que plus digne de la Couronne: en aprenant à fouffrir, il aprit à soulager les malheureux: protecteur des Lettres qui immortalisent les Héros, il anima les Ecrivains par ses bienfaits, & les occupa par ses actions. Sa vie fut une suite de victoires. Il s'étoit maintenu contre toutes les forces réunies de la Pologne & de la Bohème; il avost triomphé de l'Empereur Frédéric III. & Pδ

les avantages qu'il avoit remportés sur Mahomet II. la terreur des Chrétiens, lui avoient inspiré le projet de renverser l'Empire Ottoman. Voulant partager cette gloire avec Louis XI. il lui proposa d'unir leurs forces. Louis affoibli par les maladies, toujours défiant sur le sort des armes, & cherchant à fixer la paix dans son Royaume, refusa de s'engager dans des guerres étrangères.

Les Ambassadeurs de Frédéric se flatoient d'être plus heureux dans leur négociation, & que le nom de l'Empereur imposeroit au Roi; mais ils ne furent pas longtems à connostre que si ce Prince desiroit la paix, il vouloit être maître des conditions; ainsi ils s'en retour-

nérent sans rien conclure.

Maximilien, voyant qu'il ne pouvoit absolument déterminer Edouard à la guerre, & que les tentatives de l'Empereur avoient été inutiles auprès du Roi, fut contraint de demander lui-même la prolongation de la trève: elle n'empêcha pas qu'il n'y ent quelques actes d'hostilité, soit manque de bonne-foi, soit par la licence qu'une longue guerre & des troupes mal payées entraînent ordinairement.

Aztil.

Avant que la trève fût signée, Louis avoit déjà donné ses ordres pour entrer en campagne. Il avoit fait avancer un Corps de six mille Suisses à la place des Francs-archers qu'il avoit cassés: chaque Paroisse devoit payer quatre livres dix sols

fols par mois, au-lieu de fournir un Francarcher. Les Gentilshommes pension- 1481. naires étoient tous mandés, & ceux qui ne vouloient pas marcher à l'artièreban, en étoient exemts pour une certaine somme. Aussitôt que la trève fut prolongée, le Roi remit aux Gentilshommes ce qu'ils devoient payer pour s'exemter de l'arrière-ban, & à tous ses sujets l'impôt établi pour l'entretien de l'Ar-

tillerie.

Tout le fruit que Maximilien retira de ses intrigues, fut de faire avec le Duc de Bretagne une ligue défensive 16. Avril. contre le Roi. Le Duc s'engageoit de fournir à Maximilien six-mille Archers, & d'en défrayer deux-mille pendant quatre mois; & au cas que le Roi vint à mourir, de poursuivre sur ses successeurs la restitution de tout ce qui auroit été pris sur le Duc & la Duchesse d'Autriche. On voit par ce Traité, combien les jours du Roi devoient être précieux à la France.

Le Duc de Bretagne fit avec Edouard 10. Mai. un autre Traité, qui étoit d'une bien plus dangereuse conséquence pour le Royaume. Ils passérent un contrat de mariage entre le Prince de Galles & Anne fille ainée & héritière du Duc de Bretagne. Si Anne mouroit avant d'être mariée, le Prince de Galles devoit époufer Isabelle la cadette, ou toute autre fille que le Duc auroit alors; comme Anne ou Isabelle épouseroit le second

fils d'Edouard, si le Prince de Galles venoit à mourir avant la conformation du mariage. La Bretagne ne pourroit être réunie à l'Angleterre; mais si le Prince de Galles avoit plusieurs enfans, l'ainé seroit Roi d'Angleterre; le second seroit Duc de Bretagne, en porteroit les armes & le nom, & y demeureroit toujours. Le Duc renonçoit à toute autre alliance, & s'engageoit à n'en faire aucune que du consentement d'Edouard.

Sur ces entrefaites, le Roi aiant apris que René Duc de Lorraine vouloit entrer en Provence par le moyen des Vénitiens, donna ordre de faire une recherche exacte de tous ceux qui pourroient négocier en Provence, & de ne laisser passer ni Lorrains, ni Allemands,

ni Vénitiens, crainte de surprise.

L'affaire qui occupoit alors plus particulièrement le Roi, étoit d'établir ses droits sur le Duché de Bar & sur la Lorraine. Il y avoit eu de grandes conférences à Bar-le-Duc entre les Commissaires du Roi & ceux d'Yolande, & de René de Lorraine, sans qu'ils eussent pu s'accorder. Louis ne vouloit pas que l'Empereur prît connoissance de ce démèlé, & proposoit de demander des arbitres au Pape, ou à tout autre Prince dont les parties conviendroient

Le Roi ne négligeoit jamais les formalités de la Justice, moins pour s'y afservir que pour donner plus d'autenticité à ses prétentions. Il sit examiner par les plus habiles Jurisconsultes de Paris & de Metz le transport que la Reine Mariguerite sui avoit fait de tous ses droits sur la Lorraine, asin de lui donner la meilleure forme que l'on pourroit, su l'on trouvoit quelque chose de défectueux dans ce qu'elle avoit fait. Il s'agission encore de savoir, si la demande, devoit être faite au nom du Roi ou de la Reine Marguerite. On conclut que le Roi devoit intenter l'action en sont nom, de peur que Marguerite venant à mourir, il ne falsût recommencer la procédure.

Louis proposa ensuite à son Conseil. de délibérer s'il n'étoit pas à propos qu'il changeat sa signature: il pretendoit que le Duc d'Autriche la contrefaisoit. L'avis du Conseil fut que le Roi ne devoit pas la changer, de peur d'allarmer ceux qui avoient des Lettres, des Traités, des Dons ou des Brevets. & qui craindroient qu'à l'avenir on ne révoquât ces titres en doute: d'ailleurs la nouvelle signature pouvoit être contrefaite comme la prémière, s'il étoit vrai que celleci l'eût été. On décida en même tems que le Roi ne signeroit rien en Finance ni autrement, qu'il ne le fit contre signer par un Secretaire, sans quoi on n'y auroit nul égard; qu'on pourroit y ajouter un cachet fait exprès, & que les Sécretaires qui contre-figneroient auroient des gages, afin qu'ils ne prissent rien pour les expéditions.

 $\mathbf{II}$ 

Il y avoit alors une dispute également 1481. sérieuse & frivole, qui étoit née dans les Ecoles, & qui faisoit beaucoup de bruit dans le Monde. C'étoit celle des Nominaux & des Réalistes. Ils étoient d'autant plus animés les uns contre les autres, qu'ils s'entendoient peu. Chacun croyoit ou vouloit faire croire que la Religion étoit intéressée dans la dispute. & offensée par ses adversaires. L'Evêque d'Avranches, Confesseur du Roi. étoit du parti des Réalistes, & leur procuroit une faveur dont ils abusoient contre les Nominaux. Ceux-ci, d'un autre côté, tiroient une espèce d'éclat de la persecution. «Le Roi, qui à la persuason de son Confesseur s'étoit d'abord déclaré pour les Réalistes, avoit fait clouer & enchaîner dans les bibliothèques les Livres des Nominaux; mais vovant qu'il n'avoit pu rétablir la paix parlà, il les fit déchaîner cette année. Cette dispute s'est évanoure comme plusieurs autres, qui finissent par être méprisées quand elles ne se sont soutenues que par la passion & l'ignorance.

Louis confirma cette année les privilèges & statuts de l'Université de Caen qu'il avoit fondée. Il transporta celle de Dole à Besançon, & accorda aux habitans de cette ville tous les privilèges de ceux de Paris, en considération de ce qu'ils s'étoient mis d'eux-mêmes sous sa

protection.

Les Etats de Languedoc aiant accordé

au Roi la somme de cent-quatre-vingthuit-mille livres à condition que l'impo- 1481. fition seroit faite sur toutes personnes indifféremment, privilégiées ou non, ce Prince en exemta les Clercs vivans cléricalement, & les Nobles vivans noblement; c'est-à-dire, ceux qui étoient dans le service, ou qui par seur age ou par leur mauvaise santé ne pourroient plus fervir. Il ne regardoit pas comme nobles, ni même comme citovens, ceux qui

étoient inutiles à la Société.

Plus sa santé s'altéroit, plus il vouloit faire parler de lui; & comme si les affaires n'eussent pas suffi pour l'occuper, il imaginoit continuellement de nouveaux moyens d'attirer sur lui l'attention. Il partit de Tours au commencement de l'Eté, & parcourut la Béauce; delà il se rendit en Normandie pour y visiter un camp de dix-mille hommes, qui s'étendoit depuis le pont de l'Arche jusqu'an pont St. Pierre. Les soldars étoient retranchés, & faisoient une garde aussi exacte que s'ils eussent été en préfence de l'ennemi. Le Roi y fut sept jours, & vouloit, par la dépense de ce camp, juger combien lui couteroit une Armée pareille ou supérieure : il cherchoit à faire croire qu'il avoit de grands desseins, & qu'il étoit en état de les exécuter.

Louis étant revenu à Tours, alla avec 13. juilles, la Reine faire sa prière au tombeau de St. Martin; il continua cette dévotion pen-

pendant sept jours, & chaque jour il donnoit trente & un écus d'or: c'étoit fon offrande ordinaire, lorsqu'il visitoit une Eglise, ou qu'il entendoit la messe avec la Reine. Le jour de l'Assomtion son offrande étoit de trois fois autant

d'écus d'or qu'il avoit d'années.

Le desir qu'il avoit d'exercer son autorité, fit qu'il déposa le Procureur Général St. Romain, & donna sa place à Michel de Pons. Le crime de St. Romain étoit de lui avoir résisté dans l'affaire de la Pragmatique, & dans celles ou son devoir & le bien de l'Etat étoient intéressés. Cependant St. Romain continua l'exercice de sa charge conjointement avec de Pons.

Le Roi ordonna en même tems par le conseil de Doyac Gouverneur d'Auvergne, que les Grands Jours \* se tiendroient dans cette Province pour juger tous les procès de l'Auvergne, du Bourbonnois, du Nivernois, Forêt, Beaujolois, Lyonnois & de la Marche. Le dessein de Doyac étoit de se servir de ce prétexte pour venger les injures particulières qu'il prétendoit avoir reçues.

Doyac étoit un de ces hommes sur

\* Les Grands Jours étoient des espèces d'Assises ou Diètes solemnelles qui se tenoient de tems en tems par une Commission du Roi dans les Provinces les plus éloignées des Parlemens. L'objet des Grands Jours étoit la recherche des abus qui pouvoient échapper à la connoissance des Parle-

qui la fortune éprouve la bizarrerie de ses caprices. Sorti de l'obscurité il se fit jour à force d'audace. Il entreprit de se signaler en attaquant les Officiers & la personne même du Duc de Bourbon. La naissance, la vertu & les services que ce Prince avoit rendus à l'Etat, ne purent le garantir de la calomnie; ou plutôt ce furent ces mêmes qualités respectables qui enhardirent la témérité de Doyac. Il avoit remarqué la jalousie du Roi contre tous les Grands, & que les importans services excitoient quelquefois plus ses sonpcons que sa reconnoissance. Malgré toutes les intrigues de Doyac, le Duc de Bourbon fut absous des calomnies intentées contre lui; mais son ennemi, trop vil même pour mériter ce nom, ne fut pas puni. Il devint un des favoris du Roi: on a vu que ce Prince aimoit à se servir d'hommes tirés du néant qu'il pouvoit employer à son gré ou précipiter sans péril; de ces hommes qui sont les instrumens du caprice & de l'injustice, sur qui tombe la haine Publique, & à laquelle on les factifie fans conséquence.

Doyac fut fait Gouverneur d'Auvergne, & devint le tyran de ceux qui auroient dû être ses maîtres. Le mépris qu'on avoit pour sa personne, l'emportoit souvent sur les égards dûs à sa place: son insolence lui attira des reproches qui auroient dû le faire entrer en lui-même, si ceux qui s'oublient une sois

fois étoient capables de retour sur eux.

Ne pouvant se faire ni estimer ni res

Ne pouvant se faire ni estimer ni respecter, il entreprit de se faire craindre, & conseilla pour cet effet la tenue des Grands Jours. Ils s'ouvrirent à Montferrand: les Commissaires du Roi furent le Comte de Montpensier Prince du Sang, Matthieu de Nanterre \*, deux Mastres des Requêtes, plusieurs Conseil-

lers, & Doyac.

Après la discussion de plusieurs affaires, il sur rendu un arrêt pour réparation des injures dites contre Doyac: mais l'honneur est déjà slétri lorsqu'il a besoin d'être réparé; Doyac n'en sur pas plus respecté, & sut beaucoup plus has. Après la mort de Louis XI. s'étant trouvé complice du crime pour lequel le Dain sut pendu, il eut les oreilles coupées, sut soueté à Paris, puis à Montserrand, lieu de sa naissance & théatre de son orgueil, afin que ceux qui avoient été victimes de son insolence, sus sur du Royaume. On ne lui sit peut-être grace de

<sup>\*</sup> Mathieu de Nanterre, d'une ancienne famille qui avoit pris son nom du village de Nanterre, sur Prémier Président du Parlement de Paris. En 2465. le Roi sit un échange de places entre deux hommes dignes de les occuper toutes. Il donna celle de Mathieu à Jean Dauvet Prémier-Président de Toulouse, & celle de Dauvet à Matthieu de Materre. Celui ci su depuis rapellé à Paris, & ma sit aucune difficulté de devenir Second-Président, persuadé que la dignité des places dépend de la vertu de ceux qui les remplissent.

de la vie, que pour laisser en lui un monument vivant d'infamie. Il trouva dans la suite le moyen de rentrer dans ses biens, en considération de ce qu'il sit passer en Italie l'artillesse de Charles VIII.

1481.

L'affaire de René d'Alençon, Comte du Perche, fit encore plus d'éclat que les Grands Jours d'Auvergne. Ce Prince malheureux n'avoit d'autre crime que d'être fils d'un Père coupable. Il avoit été élevé auprès du Roi, & lui avoit toujours été attaché; il l'avoit suivi dans la guerre du Bien public, quoique son Pere favorisat sous main le parti contraire, Le Duc d'Alençon aiant passé depuis en Bretagne, le Comte du Perche ne prit aucune part à se révolte, & remit Alencon au Roi, Quoiqu'il n'eût jamais donné que des marques de fidélité, il fut compris dans les Lettres d'abolition accordées à son Père; il s'en plaignit comme d'une chose injurieuse, sans prévoir qu'elle lui seroit même un jour préjudiciable.

Sous prétexte que les domestiques du Comte étoient tombés dans quelques fautes, on lui ôta ses pensions, on lui retint une partie des terres qu'on devoit lui rendre, & l'on affecta de le chagriner en toute occasion. Le Comte s'en plaignit hautement, & accusa Jean de Daillon Sieur du Lude de lui rendre de

mauvais offices auprès du Roi.

Du Lude est représenté par Commines,

nes, par Gaguin & par les autres His-1481. toriens, comme un homme dont le cœur n'étoit pas droit, & dont l'esprit étoit léger. Uniquement livré à la fortune. il avoit souvent changé de parti, sans avoir jamais été attaché à aucun que par întérêt. Il ne rentra en grace auprès du Roi, que parce qu'il n'y a jamais eu de Prince qui pardomat plus ailément, quoi. qu'il ne punît pas toujours avec justice. On ignore quel motif du Lude avoit de déservir le Comte du Perche, à moins qu'il n'espérât quelque confiscation: quoi qu'il en soit, il se chargea de l'arrêter, zo. Juill.

& le conduisit à Chinon,

Le Comte fut enfermé dans une cage de fer pendant trois mois, ne recevant à manger qu'à travers les harreaux. Chancelier Doriole, du Lude, Jean des Poteaux Président au Parlement de Bourgogne, Baudot Confeiller, & Falaiseau Lieutenant du Bailli de Touraine, furent

commis pour lui faire son procès.

Le crime dont on accusoit le Comte du Perche, étoit d'avoir voulu se retirer en Bretagne. Il en convint, & repondit que la crainte de perdre la vie ou la liberté lui avoit inspiré ce dessein. Les Commissaires étant plutôt ses parties que ses juges, cherchoient à le trouver criminel. On arrêta Jean Batard d'Alencon, Jeanne d'Alencon fœur naturelle du Comte du Perche mariée au Sieur de Saint-Quentin, Jean Sahur, & Macé de la Bessière Officier du Comte. On On les interrogea tous pour trouver quelque charge contre lui.

481.

Jeanne d'Alençon déposa que la Bessière lui avoit dit que si le Roi venoit à modrir, tous les Princes & Seigneurs se partageroient, & que le Comte du Perche s'uniroit au Duc d'Orléans & de Bretagne. La Bessière nia ce discours, & persista dans la négative, quoiqu'il su apliqué à la question pour un crime aussi léger, que l'indice étoit foible. Sahur, loin de charger le Comte, dit qu'il l'avoit toujours entendu blamer la rebel-

lion du Duc de Bretagne.

Le Bâtard d'Alençon se déclara seul coupable par sa déposition. Il avoua qu'il avoit dit au Comte du Perche, que s'il tenoit le Roi seul dans une forêt il le poignarderoit; & que le Comte l'avoit fort blamé de parler ainsi. Le Comte répondit qu'il ne se souvenoit point que le Bâtard eût tenu ce discours. Quoique la déposition de celui-ci fût absolument à la décharge du Comte, on cherchoit à tirer contre lui des indices de tout ce qui se disoit. Ce Prince remarquant l'artifice & la passion des Commissaires, reclama les droits de sa naissance & de la Pairie. avoir essuyé une Après longue suite de persécutions, il fut enfin remis entre les mains du Parloment.

Le procès fut alors instruit avec tout l'ordre & les formalités nécessaires. Le Parlement voulant punir le crime, ou fau1481.

fauver l'innocence, s'adressa au Roi sur ce que le Comte demandoit que la Cour sût garnie de Pairs. Le Roi déclara que par les Lettres d'abolition le Comte du Perche avoit renoncé à tous les privilèges de la Pairie, s'il tomboit dans quelque crime. Ainsi, en l'accusant injustement, on abusoit encore d'une abolition

dont il n'avoit jamais eu besoin.

Le procès tira fort en longueur, & ne fut jugé que l'année suivante (22. Mars 1482.) Le Parlement ne voulant ni offenser le Roi, de peur qu'il ne nommat d'autres Juges, ni condamner un innocent, prononça que le Comte du Perche aiant été pris & constitué prisonnier à bonne & juste cause pour les fautes & desobeissances par lui commises envers le Roi, lui requerera merci & pardon, & promettra & jurera folemnellement de bien & loyaument dorsenavant servir & obeir au Roi envers & contre tous; qu'il ne pourchassere directement ni indirectement rien qui soit contraire au Roi, ni à son Royaume, sous peine d'être privé de tous bonneurs, privilèges & prérogatives quelconques, & sous entres peines de droit, & de tout ce tenir & accomplir, baillera bonne sureté & caution au Roi, & tiendra prison jusqu'à plain accomplissement des choses dessus dites; & outre pour plus grande seureté mettra le Roi de par lui Gardes & Capitaines ès places & châteaux dont ledit Rene d'Alencon jouissoit au jour de son emprisonnement.

Sur la prémière nouvelle qu'on avoit arairêté le Comte du Perche, parce qu'il vouloit se retirer en Bretagne, le Duc ne douta pas que le Roi ne l'attaquât bientôt. Il savoit que ce Prince étoit instruit du Traité fait avec le Duc d'Autriche, & du projet de mariage de la Princesse Anne avec le Prince de Galles. Dans cette circonstance il engagea Maximilien à signifier au Roi par un Hé- oaobre. raut, qu'il ne pouvoit porter la guerre en Bretagne, sans enfreindre la trève. Il envoya en même tems Coetquen son Grand-Maître-d'hôtel, & Blanchet son Sécretaire, pour répondre au Roi sur toutes ses demandes.

Les Ambassadeurs étoient chargés d'u- 1. Déc. ne Lettre, par laquelle le Duc de Bretagne reconnoissoit les droits du Roi lui demandoit un délai de deux ans pour rendre l'hommage de Chantocé; le priois de lui faire rendre de la vaisselle qui avoit été saisse au pont de Cé, & de lui accorder le Grenier à sel de Montfort. avec le passage franc pour son vin. Le discours de Coetquen ne fut que la répétition de la Lettre du Duc. Blanchet prit la parole sur les matières contentieuses, & demanda au Roi de nommer des Commissaires pour règler les limites des deux Etats, & reprimer les entreprises des Officiers de Justice de part & d'autre.

Le Roi envoya les Ambassadeurs attendre sa réponse chez le Cardinal d'Albi. Deux heures après Picard Bailli de Tome II.

Rouen vint leur dire, de la part du Roi. qu'on avoit donné ordre de rendre au Duc de Bretagne sa vaisselle, quoiqu'elle cût été justement confisquée; & que Sa Maiesté étant résolue à faire justice de ses sujets, s'attendoit que le Ducferoit la même chose des siens. Le Cardinal d'Albi se plaignit ensuite que le Duc de Bretagne eut accusé le Roi d'avoir traité avec le Bâtard de Bretagne, pour que celui-ci lui livrât la ville & le château de Nantes. Les Ambaffadeurs niérent formellement ce fait. Coetquen aiant demandé à voir le Roi, on lui répondit que les affaires qui l'occupoient dans ce moment ne le permettoient pas.

Le lendemain Essanville Makre-d'hôtel du Roi vint trouver les Ambassadeurs, & leur dit que Sa Majesté accordoit au Duc le Grenier à sel de Montsort, & le passage franc de son vin; & qu'à l'égard de l'hommage de Chancocé, le Roi enversoit un Procureur pour le recevoir. Coetquen insista encore pour qu'on lui permst de voir le Roi; & sur le refus

qu'on lui fit, il partit aussitot.

La famé du Roi s'altéroit sensiblement, & faisoit craindre pour ses jours; on prétendoit qu'il étoit sujet à l'épilep-sie. Depuis une attaque violente qu'il avoit eue à Tours, pour laquelle Commines & du Bouchage l'avoient voué à Saint Claude, il faisoit chaque mois une offrande de cent-vingt écus d'or à cette Abbase.

Ce Prince, toujours foible & languissant, n'osoit plus se faire voir en public; ou lorsqu'il y étoit obligé, il affectoit d'être magnifiquement vétu, espérant cacher par-là son état. La crainte de la mort l'emportoit cependant sur celle de parofere malade; il ordonnoit des prières publiques pour sa santé, dans le tems que pour dissimuler sa maladie il faisoit des efforts de travail qui l'affoiblissoient

de plus en plus.

Les dernières récoltes avoient été fort mauvaises par les pluies & les débordemens. La petite rivière de Bièvre s'étant enfiée subitement, avoit détruit presque tout le fauxbourg Saint Marcel. & fait périr deux ou trois-mille personnes. Les ravages de la Loire n'avoiene pas été moins terribles. Le Roi affranchit de tous impôts pour plusieurs années ceux qui avoient été les plus maltraités dans leurs biens; & craignant que la famine ne fat une suite de tant de malheurs, il défendit tout transport de blé & de vin hors du Royaume, fit ouvrir tous les Greniers, & garnir les Marchés.

Louis vit enfin mourir le dernier-Prin- 11. Déc. ce de la seconde Maison d'Anjou, dans la personne de Charles Comre de Provence. Des trois branches qu'avoient formées trois frères du Roi Charles V! il ne restoit plus que le Comte de Nevers fort ane, & n'ziant que des filles. Charles Comte de Provence étoit fils

de Charles Comte du Maine, frère de 1481. la feue Reine-Mère du Roi. On le nomma d'abord Comte de Guise, ensuite Duc de Calabre, & ensin Comte de Provence. N'aiant point d'enfans, il voulut assure le repos de cette Province, se péc, en l'unissant à la Couronne par son tes-

not andrer le repos de cette Province, en l'unissant à la Couronne par son testament. Il institua Louis XI. son héritier universel, & après lui les Rois ses successeurs, supliant Sa Majesté de traiter avec bonté ses sujets de Provence, & de leur conserver leurs loix & privilèges. Il sit plusieurs legs à Louis d'Anjou son frère naturel, & laissa la Vicomté de Martigues à François de Luxembourg son cousin germain. Il sut enterré dans l'Eglise métropolitaine d'Aix, à laquelle il laissa deux-mille écus d'or.

Louis fut si promtement averti de la mort du Comte de Provence, que huit jours après Palamède de Fourbin fut nommé pour prendre possession de ce Comté, avec les pouvoirs les plus étendus, tels que Louis les donnoit quand il desiroit une promte expédition. Le Duc de Lorraine crut pouvoir profiter de ce moment pour foulever plusieurs mécontens dans la Province, mais la vigilance de Fourbin dissipa bientôt ce parti. Francois de Luxembourg étoit, dit-on, du complot; mais voulant écarter tous les soupçons, il remit la Vicomté de Martigues que Charles lui avoit léguée: le Roi la donna aussitôt à Fourbin. Cette terre est retournée depuis à la Maison de Luxembourg.

Louis ne s'arrêtant guères qu'aux projets folides, & dont l'exécution étoit 1481. sure, ne songea point à faire valoir les droits que Charles lui laissoit sur les Royaumes de Naples & de Sicile. vaincu que les guerres éloignées sont touiours funestes à un Erat, & qu'un Royaume ne doit s'acroître que de proche en proche, il ne vouloit prendre de part aux affaires d'Italie, qu'autant qu'elles intéressoient sa gloire & ses alliés.

Tous les Etats d'Italie étoient divisés & armés les uns contre les autres, lorsque la crainte du Turc les obligea de fonger à leur défense centre leur ennemi commun. La terreur qu'inspiroient les armes Ottomanes, les victoires de Mahomet II. & la prise d'Otrante mettoient toute l'Italie en danger, si la mort n'eût arrêté les desseins de ce Conquérant. Alphonse, fils du Roi de Naples. entreprit alors de chasser les Turcs d'Italie, & forma le siège d'Otrante. L'entreprise étoit hardie, la place étoit défendue par cinq-mille Janissaires accoutumés à vaincre: le siège fut long & terrible; l'attaque & la défense étoient également vives, les sorties fréquentes & meurtrières. Le Bacha Achmet tenta 30. Sept toutes sortes de moyens pour secourir Otrante. Alphonse y perdit l'élite de son Infanterie, mais il se rendit ensin maître de la place. Il n'y restoit plus que deux-mille Janissaires, qui se sauvérent, n'osant se fier à la capitulation après

près les cruautés qu'ils avoient commifes: l'Italie, la France, toute la Chré-28. Aodt tienté prit part à cet heureux succès.

Alphonse, Roi de Pourtugal, mourut cette année au château de Cintra. Après avoir été la rerreur des Maures en Afrique, il éprouva toutes les disgraces de la guerre en Europe. Ses malheurs aiant succédé à la prospérité, lui en furent plus sensibles, & abrégérent ses jours.

Louis XI. acheva cette année l'arrangement des Postes. Nous avons dit qu'il s'en étoit déjà servi à l'occasion d'une maladie du Dauphin, & pour les affaires d'Etat; il permit enfin aux particuliers de jour d'un établissement si utile.

· Fin du neuvième Livre.





## HISTOIRE

DE

## LOUIS XI.

李爷爷会 海水水水水水水水水水水水水水水水水

## LIVRE DIXIEME.



UELQUES efforts que fit Louis
XI. pour écarter l'idée de la 1482.
mort toujours présente, il riques le s'en occupoit quelquefois vi-7. d'Avail.
vement, comme s'il eût vou-

Iu se familiariser avec cette image. Il se Jan.
fit marché à mille écus d'or pour son
tombeau avec Conrard de Coulogne Orfèvre, & Laurent Wrin Fondeur. Il en
fixa lui-même la forme, les dimensions
& les ornemens. Il vouloit qu'on sit la
figure ressemblante, en rectifiant néanmoins sur ses anciens portraits, les traits
que la maladie avoit altèrès.

Tout marquoit ses inquiendes sur l'état de sa conscience. Il ordonna qu'on sit des informations pour savoir si l'on n'avoit point abusé des commissions qu'il avoit données. Il envoya au Parlement le serment qu'il avoit fait à son Sacre,

& il y joignit cette Lettre.

Nos amés & féaux, nous vous envoyons le double des fermens qu'à notre avenement à la Couronne, nous avons faits. & pour ce que nous défirons les entretenir. & faire justice à un chacun, nous vous prions & néanmoins mandons très-expressément que de votre part y entendiez & vaquiez tellement, que par votre faute aucune plainte n'en puisse avenir, ni à nous charge de conscience.

Le respect que le Parlement devoit au Roi, n'empéchoit pas qu'il ne lui résistat avec beaucoup de liberté. Ce Prince aiant fait publier un Edit au sujet du Blé, sans en parler au Parlement, non seulement il y cut des remontrances, mais le Parlement défendit d'y avoir égard. Le Roi aiant donné le Comté de Ligny à l'Amiral de Bourbon, se Parlement n'enrégistra ce don qu'après plusieurs Lettres de justion. Cependant le Comté de Ligny n'étoit point du domaine, le Roi en avoit déjà disposé une fois en faveur de la Tremouille.

Le Parlement fit encore cette année un Acte, qui sans intéresser le Roi, n'étoit pas moins singulier. Il avoit condamné en 1479 Rochechouard Evêque de Saintes, à une amende aplicable à l'Hôtel-Dieu, aux Chartreux, & à des Couvens. Le Prélat ne se mettant pas en devoir de payer, malgré les plaintes de

de ceux qui devoient profiter de l'amende, fut mis en prison sur les conclusions du Procureur-Général, & n'en sortit

gu'après avoir satisfait à l'Arrêt.

Louis, redoutable à ses ennemis, respecté de toute l'Europe, étoit esclave de son Médecin. Jaques Coittier, natif de Poligny en Franche-Comté, & prémier Médecin de Louis XI. étoit l'homme le plus avide & le plus insolent. Fièr de fon art, ou plutôt du besoin que le Roi croyoit en avoir, il étoit devenu fon tyran, & ne lui parloit qu'avec une arrogance dure & scandaleule. Il abusoit de l'ascendant qu'il avoit sur son Maître pour en obtenir tout, moins en demandant qu'en lui ordonnant avec empire, & le menaçant de l'abandonner. Je sçai bien, lui disoit-il, qu'un matin vous m'envoyerez, comme vous faites d'autres: mais je jure Dieu que vous ne vivrez point buit jours après.

Louis, regardant Coittier comme l'arbitre de ses jours, n'osoit ni le refuser ni lui repliquer. Il lui faisoit payer par mois dix-mille écus de gages fixes, sans compter les gratifications extraordinaires. Il est porté sur les comptes des Trésoriers de l'Epargne, que Coittier reçut en moins de huit mois quatre-vingt-dixhuit-mille écus. Le Roi lui donna les Seigneuries de Rouvré près de Dijon, de Saint-Jean-de-Laune, de Brussay dans la Vicomté d'Aussone, de Saint Germain-en-Laye, de Triel, la Concierge-

rie du Palais & toutes les dépendances. 1482. Il fut fait Vice-Président. & ensuite Prémier-Président de la Chambre des Comptes, malgré les remontrances de cette Cour. Il recevoit chaque jour de mouveaux dons, monumens de son avidité & de la foiblesse de son Maître. Après la mort du Roi, Coittier fut recherché pour les sommes immenses qu'il avoit reçues; mais il se tira d'affaire en payant une taxe de cinquante-mille écus & vécut tranquilement avec le reste.

Les affaires dont le Roi étoit accablé, ses inquiétudes personnelles, ne l'empêchoient pas de porter toujours son attention au-dehors. Après la mort de la Duchesse de Savoye sa sœur, il prit un soin particulier du jeune Duc Philbert. Il avoit mis auprès de ce Prince la Chambre, Gentilhomme Piémontois, qu'il connoissoit pour homme ferme, & capable de s'opposer aux entreprises des Oncles de Philbert. La fermete de la Chambre dégénéra en orgueil. Il remplit la Savoye de troubles, & tenoit en, quelque façon son Mastre prisonnier. Le Roi s'étant convaincu de la justi-

ce des plaintes qu'on faisoit contre la Chambre, chargea Philippe de Savove Février, de l'arrêter. Philippe se saisse de la Chambre, le mit prisonnier, & conduist le Duc Philbert à Grenoble. Commines & Hocheberg Maréchal de Bourgogne. Oncle de Philbert par fa femme Marie de Savoye, vinrent le recevoir & l'ame-

nérent

## DE Louis XI. Liv. X. Stri

nétent à Lyon, où il mourut deux mois après âge de dix-sept ans, n'aiant mérite d'autre titre que celui de Chasseur. 22, Artis. Charles son frère lui succèda. Comme il n'étoit pas majeur, son Oncle Philippe prétendoit à la tutelle; mais on la lui refusa, parce qu'il étoit le fuccesseur immédiat de son neveu; on l'obligea mê-

me à fortir de Savoye.

Pendant que ces choses se passoient. Louis partit pour accomplir un vœu que Commines & du Bouchage avoient fait pour lui à Saint Claude. L'accomplissement de ce vœu ne servit qu'à alterer sa fanté, qui en étoit l'objet. Sa prémière offrande à Saint Claude fut de quinzecens écus d'or, la feconde de cinq cens écus, & il donna quatre-mille livres de 20, Avril. rente pour la fondation d'une Messe. Il feroit trop long de rapporter toutes les fondations qu'il fit. Chaque Egtise avoit part à ses dons. L'Abbase de Celles Diocèle de Poitiers fur, dit-on, une de celles qui eurent le plus de part à ses dons. St. Adrien, dont les reliques sont dans une Eglise de Flandre, alors du Diocèse de Cambray, aujourd'hui de Malines, étoit fort révéré de Louis. Il fit présent de 22000 ir. parists à cette Eglise en 1482\*. La plus grande partie des domaines y fut employée; & s'il eut encore vécu quelques années, les revenus du Rou.

\* D. Montfancon dit que Louis XI. de toutes les Notre-Dames,

- Royaume auroient passé dans les mains 1482. des Gens d'Eglise. Les offrandes de cette année montent à quarante-neufmille livres par le compte seul de Bidaut Général des Finances, desorte qu'on ne doit pas être étonné si le Parlement s'opposa à tant d'alienations.

La façon dont Louis XI. avoit vécu. pouvoit bien lui donner des remords; mais la majadie les rendoit extrêmes. & lui faisoit quelquefois porter les scrupules trop loin. Il se repentoit d'avoir rezenu si longtems en prison le Cardinal Baluc & l'Évêque de Verdun. S'il eut encore été en état de juger en Prince, il se seroit reproché de n'en avoir pas fait un exemple plus sévère. Cependant il envoya demander une absolution au Rape; on peut croire qu'elle ne fut pas refusée. Sixte IV. aiant besoin de la protection de la France contre Ferdinand Roi de Naples, s'apliqua à lever les scrupules de Louis. Il commit plusieurs Prélats pour lui donner l'absolution, lui envoya une permission de manger de la viande en tout tems, lui confeilla de ne songer qu'à la santé, & lui fit dire qu'il venoit d'accorder des indulgences à ceux qui visiteroient les Eglises pour demander à Dieu le rétablissement de sa santé; qu'il regardoit le Dauphin comme devant un iour être le fourien de la Religion; qu'il destroit le faire Gonfalonnier de l'Eglise; & qu'il tai enverroir une épéc pénite

Mai.

man-

adin qu'il tînt la prémière qu'il potteroit, de la main du Vicaire de Jésus-Christ,

1482.

Après tant de bénédictions, le Pape se plaignoit des entreprises du Roi de Naples contre le Saint Siège. Il disoit que Ferdinand s'étoit déclaré son ennemi; qu'il avoit à sa solde un Corps de Turcs avec lesquels il faisoit des courles jusqu'aux portes de Rome; mais que si le Roi vouloit faire valoir ses droits sur le Royaume de Naples, il feroit foutenu par toutes les forces de l'Etat Ecclésiastique; que s'il refusoit de prendre ce parti, il pouvoit du moins obliger Ferdinand à quiter les armes, ou s'il continuoit de faire la guerre au Saint Siège. que le Roi devoit s'en déclarer le défenseur. Le Pape ajoutoit que Ferdinand s'étoit ligué avec les Florentins, le Duc de Ferrare. & Ludovic Sforce Oncle du jeune Duc de Milan; que celui-ci. avoir fait mettre en prison la Duchesse donairière, afin d'attenter sur la vie de fon neveu. Le Pape n'oublioit rien pour animer le Roi contre Ferdinand & ses Alliés. mais il faisoit en même tems une chose qui n'étoit pas adroite. Quoiqu'il n'ignorat pas le ressentiment du Roi contre le Cardinal Balue, il entreprenoit son apologie, & lui donnoit des éloges, comme au sujet le plus fidèle que le Roi ent jamais eu. Balue, qui auroit dû rougir de ses crimes, & ne pas triompher

de la grace, eut l'insolence de faire de-

mander au Roi une recommandation

1482. pour le Pape.

Peu de tems après Sixte envoya Remond Pérauld, connu depuis sous le nom de Cardinal de Gurce auprès du Roi en qualité de Nonce : ses instructions contenoient exactement tout ce que le Pape avoit déja dit aux Ambassadeurs de France. Le Nonce étoit encore chargé de porter au Roi des plaintes contre l'Archevêque de Strigonie, & d'en demander justice. Ce Prélat étoit celui qui avoit parlé avec tant d'insolence à Rome aux Ambassadeurs de France dans l'affaire des Médicis. Il s'étoit depuis brouillé avec le Pape, s'étoit retiré à Bâle, où prenant de lui-même le Chapeau de Cardinal, il avoit publié un manifeste rempli d'invectives contre Sixte. le traitant de simoniaque, d'homicide & d'hététique. Il le sommoit de comparostre au Concile qu'il prétendoit assemblet de son autorité privée, & lui déclaroit que ce Concile affemble au nom Saint-Esprit, ne se sépareroit point qu'il n'eut remédié aux maux de l'Eglise. & aux mœurs de la Cour de Rome.

Le Pape vouloit faire croire que ce Prélat ne s'étoit porté à de tels excès, que parce qu'il avoit été mis en prison pour avoir manqué de respect au Roi dans la personne de ses Ambassadeurs; que depuis il avoit prêché plusieurs erreurs, & que le Roi pouvoit & devoit le faire arrêter. Il n'étoit pas difficile de voir que l'intérêt du Roi avoit peu . de part au ressentiment du Pape; mais 1484. Sixte crovoit qu'il étoit facile d'abuser de la foiblesse de ce Prince pour tout co qui paroissoit avoir raport à l'Eglise ou à ses Ministres. Comme l'entreprise du Prélat n'étoit qu'une extravagance, on la méprisa : c'étoit tout ce qu'elle méritoit.

Le Roi abattu, mourant, & n'ofant presque plus se faite voir à ses sujets. étoit l'arbitre de tous les Princes. La Duchesse de Milan, que Ludovic Sforce surnommé le Maure, son beau-frère, avoit fait mettre en prison, afin de s'emparer du Gouvernement, trouva moyen de faire passer en France un homme avec titre d'Ambassadeur, pour reclamer la protection du Roi. Ludovic cherchane à pénétrer les dispositions de ce Prince. lui envova dans le même tems des Ambassadeurs, sous prétexte de proposer pour Charles Duc de Savoye, la Princesse de Milan qui avoit été destinée à Philbert.

Le Roi ne voulant pas se laisser voir aux Ministres de Ludovic, chargea le Chancelier, & Hallé Avocat-Général, de leur dire qu'étant informé des manvais desseins de leur Mastre, il voulois qu'on lui envoyat le frère du Duc de Milan pour sureté de la vie de l'ainé, & que Ludovic rompft toute alliance avec le Roi de Naples. Les Ambassadeurs parurent acquiescer à tout ce que le Roi

exigeoit; mais celui de la Duchesse demandoit de plus, que le Roi envoyât à Milan quelque personne de marque pour afsister à tous les Conseils.

> Le Roi auroit été affez tranquile avec fes voisins, s'il eût pu compter sur la trève faite avec le Duc d'Autriche: malgré la fioi des Traités, il y avoit toujours des partis qui couroient de part &

> gnoient des trèves & se faisoient la guer-

d'autre.

Tandis que Louis & Maximilien ili-

re. la face des affaires changea par la mort de Marie Duchesse d'Autriche. Cette Princesse étant à Bruges où elle chassoit au vol , tomba de cheval, se blessa, & mourut de sa chute trois semaines après \*. Maximilien en fut d'autant plus affligé, qu'il n'avoit aucune 27. Mass. confidération par lui-même. Ceux de Gand lui disputérent la tutelle de ses enfans. & firent savoir au Roi qu'ils desireient la paix, & vouloient la sceller par le mariage du Dauphin & de Mademoiselle de Bourgogne; qu'il ne falloit pas perdre cette occasion, parce que le Roi d'Angleterre proposoit à Maximilien de faire alliance avec lui, & de renoncer à toute autre; que si le Roi refusoit la paix à ce prix, les Flamands s'uniroient aux Anglois contre lui. La mort de la Du-

<sup>\*</sup> On prétendoit su une faullé pudeur l'aiant shipéchée de dire sit elle s'émit blellée, elle étois muste; de la ganggione de

chesse de Bourgogne arriva pendant le voyage du Roi à S. Claude. Les Gantois lui envoyérent aussitôt leurs Députés, mais ce Prince ne se déclara pas d'abord ouvertement. Soit qu'il voulût ménager Edouard avec qui il avoit pris des engagemens pour le mariage du Dauphin, foit qu'il ne fût pas encore abfolument déterminé lui-même, il se con-

tenta de négocier secrettement.

Pour connoître plus parfaitement la disposition des esprits, il envoya des émissaires, dans plusieurs villes de Flandre, & particulièrement vers les Gantois, qui avoient entre leurs mains le Prince & la Princesse de Bourgogne. Louis eut tout lieu d'être satisfait, & ne pensa plus qu'à conclure le Traité qu'on lui proposoit, & à mettre Maximilien hors d'état de traverser ses desseins. Il résolut de se rendre mattre de la ville d'Aire. Il étoit sûr que les Flamends ne s'y opposeroient pas, parce qu'ils savoient que le Duc ne se détermineroit à la paix & au mariage de la Princesse Marguerite sa fille, que lorsqu'il y seroit contraint par la force des armes. Louis Pratiqua des intelligences dans la ville par le moyen d'un nommé Giresme. homme adroir, & propre à conduire une intrigue. On fit offrir a Cohem, qui commandoit dans Aire, une somme de trente-mille écus & une Compagnie de cent lances. Cohem accepta le parti; mais afin de couvrir le complot, les Maréchaux

Juin.

chaux des Ouerdes & de Gié afflégérent 1482. la place, & la battirent si vigoureule-21. Juillet ment pendant huit jours, que Cohem ne

parut se rendre qu'à la force.

Le Pays de Liège fut dans ce même tems là le théatre d'une sanglante révolution. Guillaume de la Marck, surnommé la Barbe ou le Sanglier d'Ardenne, evoit été élevé & comblé de biens par Louis de Bourbon Evêque de Liège. La Marck, naturellement féroce, sans reconnoissance pour les bienfaits, & enorpueilli par la faveur, se porta à toutes somes de violences, devint le tyran de la Maison de son Mastre, & rua presque à fes yeux un de fes principaux Officiers, L'Evêque fut enfin obligé de bannir la Marck de les Erats. Celui-ci se réfugia en France, & fit entendre au Roi que a'il vouloit lui donner un Corps de troupes, il affureroit un paffage libre aux François par le Pays de Liège, toutes les fois qu'ils voudroient entrer dans le Brabant. Louis accepta la proposition, & fournit une Compagnie de cent lances & treate-mille écus. La Marck, trouvant par-tout des bienfaiteurs, & toujours ingrat, ne fut pas longrems lans mécontenter le Roi, & fut obligé de fortir de France. Il repassa dans le Pays de Liège avec une partie de fa troupe. Il cardia tous les mécontens, & fe trouva à la tête d'environ quinze cens hommes. gens à peu près du caractère de leur chef. ét qui, pour le distinguer, portoient tous un habit

habitrouge, & une hure de fanglier brodée fur la manche. Il s'avança vers Liège, & trouva moyen de gagner Rouslar & Pavillon, Magistrats de cette ville. L'Evêque fortit à la tête de vingt-mille hommes contre les rebelles; mais étant entré dans un défilé, ses troupes se retirérent en arrière, soit qu'elles fussent gagnées par les deux traitres, ou que ces bourgeois timides n'osassent s'engager contre des soldats accoutumés à combattre. La Mark parut à l'instant devant l'Evêque: Louis de Bourbon, lui dit-il, j'ai recberché votre amitié, & vous me l'avez refusée. En même tems il lui fendit la tête, le sit dépouiller & jetter dans la Meuse. La Marck entra tout de fuite dans Liè ge, se rendit mastre de presque tout le Pays, mettant à feu & à lang tout ce qui refusoit de se soumettre, & força les Chanoines d'élire fon fils pour Evéque.

Cette élection forcée fut biencot déélarée nulle. Deux ans après, la Marck fut livré à Maximilien, & eut la tête

tranchée à Utrecht.

Les dernières récoltes avoient été si mauvaises en France, que malgré toute l'attention du Gouvernement, le Peuple fousfrit beaucoup de la famine; les maladies contagieuses qui en sont la suite ordinaire, s'étendirent sur tous les états. Les personnes les plus qualifiées qui mouvernent cette année, sur du Roi, semme de Jean Duc de Bourbon; le Prémier-Président lean

1482.

Jean Boullanger, Charles de Gaucourt Lieutenant de Roi de Paris, Nicolas Bataille habile Jurisconsulte, Martin Magistri homme de basse naissance mais d'un mérite illustre. Il mourut encore une grande quantité de personnes de marque; mais la mortalité tomba principalement sur le Peuple, cette partie des sujets qui fait encore plus la force que

l'ornement d'un Etat.

La place de Prémier-Président vacante par la mort de Jean Boullanger, fut donnée à Jaques de la Vacquerie, né suiet de la Maison de Bourgogne. On prétend que la Vacquerie aians reçu quelque rems après des Edits qu'il crovoit contraires au bien de l'Etat, vint à la tête du Parlement trouver le Roi. & lui dit: Sire, nous venons remettre nos charges entre vos mains, & souffrir tout ce qu'il vous plaira, plutôt que d'offenfer nos consciences. On ajoute que le Roi, plus touché des remontrances qu'offensé de la démarche du Parlement, révoqua ou adoucit les Edits: ce fait ne paroit pas bien prouvé.

Le Roi voyant que son terme n'étoit pas éloigné, alla voir le Dauphin à Amboise, & lui donna par écrit une instruction, qui fut ensuite enrégistrée au Parlement \*. Il lui représenta les obligations qu'ils avoient l'un & l'autre

<sup>\*</sup> Per Lettres du 22. Septembre, enrégifirées le 11. Novembre,

tre à Dieu; lui fit sentir les devoirs qu'exigeoit le titre de Roi Très-Chré- 1482. tien, prenant l'exemple des vertus dans ses prédécesseurs, & celui des fantes dans sa propre conduite. Il lui montra combien tout dérangement étoit à craindre dans le Gouvernement, & le tort qu'il avoit eu d'éloigner les Officiers qui avoient servi son Père dans les tems les plus difficiles de la Monarchie. Il l'exhorta à ne pas faire la même faute, & lui recommanda de prendre conseil des Princes de son sang, & de ses grands Officiers; de conserver tous ceux qu'il trouveroit en place, & qui auroient dignement & utilement servi; de n'en déposer aucun qui n'est prévarique, & qui n'en fût convaincu en justice.

Le Roi ordonns au Dauphin de se retirer en particulier, pour résiéchir sur ce qu'il venoit de lire & d'entendre; puis il le sit rapeller, & le sit jurer que s'il succédoit à la Couronne, il observeroit tout ce qui venoit de lui être recommandé.

Le Roi fit venir ensuite le Duc d'Orléans, âgé alors de vingt ans, & lui fit promettre d'exécuter fidèlement ce qui seroit règlé pour la tutelle du jeune Roi, & le gouvernement de l'Etat. Le Duc d'Orléans jura tout ce que le Roi voulut, & en passa même Acte; mais à peine Louis sut-il mort, que le Duc viola tous ses sermens.

Louis se recommandoit continuelle ment

ment aux prières des plus vertueux perfonnages du Royaume. Hélie de Bourdeille étoit de ce nombre; sa piété plus que ses lumières l'avoit fait choisir, n'étant que Cordelier, pour être Evêque de Périgueux; il passa de là à l'Archevéché de Tours, & fut un des prémiers Commissaires nommés pour travailler au procès de l'Abbé de Saint Jean d'Angely, afin que l'idée qu'on avoit de la vertu de ce Prélat, écartât tout soupçon contre le jugement qui seroit rendu.

Louis aiant prié Bourdeille de demander à Dieu le rétablissement de sa santé. ce Prélat ne se borna pas aux prières. & voulut s'ingérer de donner des confeils à ce Prince, en réveillant ses scrupules au-lieu de les calmer. Il lui représenta qu'il avoit trop maleraité le Cardinal Balue & l'Evêque de Verdun : il joignit une liste des Prélats qui prétendoient avoir sujet de se plaindre du Roi. tels que celui de Laon fils du Connétable; celui de Castres frère du Duc de Nemoura: ceux de Séez, de St. Flour & de Contances, qui étant perens de ses ennemis, ou aiant été liés avec eux, ne devoient pas trop se plaindre d'être sufpects. Le Roi fut offensé de la liberté du bon Archevêque, & lui fit écrire par le Chancelier qu'il se méloit de trop de choses, qu'il ne voyoit pas les conséquences de ce qu'il disoit ;qu'il lui avoit demandé des prières, & non pas des conseils; & qu'il défigit qui que ce fût de

de blâmer sa conduite à l'égard des Evêques mécontens. Le Roi prenant alors tout avec plus de vivacité que jamais, donna ordre au Chancelier de citer tous ces Prélats, & d'examiner leurs prétendus griefs. Ils furent en effet cités, mais cette affaire ne fut pas suivie: il y a grande apparence que ces Evêques n'oférent partager l'indiscrétion de Bourdeille, ni entrer en jugement avec leur Mastre.

Le Chancelier alla trouver l'Archevéque de Tours, & lui représenta que la Religion ne le dispensoit pas du respectiqu'il devoit au Roi; qu'il avoit passé les bornes de son devoir de sujet, or qu'en reprenant les Princes, on n'y pouvoit apporter trop d'égards, non seulement par le respect qui leur est du, mais afin qu'ils regussent les conseils assez fa-

vorablement pour en profiter.

Le Chancelier écrivit au Roi que l'Archevêque de Touss étoit fâché de lui
avoir déplû; qu'il n'avoit jamais oublié,
& n'oublieroit jamais ce qu'il lui devoit
comme Sujet & comme Archevêque;
qu'il ne cessoit de prier & de faire prier
pour la conservation de Sa Majesté.
Qu'au surplus ce Prélat étoit très abattu
d'une longue maladie, & qu'aussitôt qu'il
seroit rétabli il lui rendroit compte de sa
conduite Cette Lettre calma l'esprit du
Roi. Je ne trouve aucune Pièce qui prouve ce que disent Messieurs de Sainte
Marthe, savoir, que le temporet de l'Archevêque fut saisi.

Cependant le Pape, d'autant plus attentif à ses intérêts que le Roi paroissant
pégliger les siens, ne refusoit rien à l'Eglise, sit de vives instances pour obtenir les Comtés de Valentinois & Diois.
Mais comme il y avoit tout à craindre
de la foiblesse d'un Prince tourmenté de
scrupules, & qui ne cherchoit à les dissper que par des prodigalités envers
l'Eglise, le Chancelier charges Hallé,
Archevêque de Narbonne, ci-devant
Avocat-Général, bon Présat & bon Ci-

toyen, de tenir le Roi en garde contre

les follicitations du Pape.

Dans ce même tems les Commissaires du Roi & ceux du Duc de Breugne étoient assemblés à Angers, pour terminet les différends qui étoient entre les Officiers de Justice de leurs Mastres. Les Députés du Duc faisant un grand étalage des entreprises des Officiers Royaux, les Commissaires du Roi répondirent qu'avant d'examiner ces griefs. il falloit convenir des limites; & qu'avant d'entrer dans ces contestations, qui demandoient beaucoup de tems, le Roi avoit des sujets de plainte dont il prétendoit une promte réparation, & qui n'avoient besoin d'aucun éclaircissement: Telles étoient les desobéissances aux Arrêts du Parlement : Que Chauvin Chancelier de Bretagne étôit actuellement dans les prisons du Duc, quoiqu'il cût apellé à la Justice du Roi, & que ce Prince en reçu l'apel, & ordonné de met-

mettre Chauvin en liberté, ou de l'en-voyer à la Conciergerie de Paris avec 1482. les informations; que le Duc donnoit retraite aux malfaiteurs, & particulièrement aux Faux-fauniers, ce qui portoit un grand préjudice aux Gabelles du Roi. Les conférences s'étant passées en disputes de part & d'autre sans rien conclure, les Commissaires se séparérent après être convenus de se rassembler au mois de Décembre pour le règlement des limites.

De tout tems la France a été l'arbitre de ses Voisins, & l'assle des Princes malheureux. Gem ou Zizime, second fils de Mahomet II. prétendoit avoir plus de droit au trône que Bajazet son ainé, parce que celui-ci étoit né du vivant d'Amurat leur Aieul, dans le tems que Mahomet étoit Sujet & non pas Empereur; au-lieu que Zizime étoit né depuis que Mahomet avoit succédé trône.

L'amour des Peuples appuyoit la prétention de Zizime; mais le Bacha Achmet, Général des Troupes Ottomanes, se déclara pour Bajazet, s'empara de Constantinople, s'avança au-devant de Zizme jusqu'en Bithynie, & lui livra bataille. Zizine l'aiant perdue, se retira chez le Soudan d'Egypte. Il fut en suite obligé de se réfugier chez le Roi de Caramanie, d'on il passa à Rhodes, & de la en France. Il y demeura sans voir le Roi, du moins on n'en trouve aucune preuve dans les comptes de sa . Tome II.

Maison, qui portent jusqu'à la moindre dépense faite pour les Ambassadeurs ou I 482\_ Princes étrangers. D'ailleurs le Roi mourant & défiguré, ne se laissoit plus voir. Il crovoit ne pouvoir conserver son autorité qu'en gouvernant du fond de sa retraite, se dérobant à tous les yeux, & ne se laissant voir qu'à ceux dont le service lui étoit absolument nécessaire. Le chagrin qui le dévoroit, & la crainte de perdre son autorité, ne servoient qu'à rendre plus durs les ordres qu'il donnoit. comme on le voit par une Lettre qu'il écrivit au Chancelier fur un sujet peu important.

Chancelier, vous avez refusé de sceller les Lettres de mon Mastre-d'hôtel Boutilas; ...

dépêchez-le sur votre vie. C'est à un Edit de cette année qu'on doit rapporter la forme du Collège des Sécretaires du Roi, telle à peu près qu'elle est aujourd'hui. Cette Compagnie étoit établis depuis longrems. Les Rois précédens lui avoient accordé de grands privilèges. Louis XI, ne prenoit pas toujours dans ce Corps ceux dont il se servoit pour égrire ou contre-signer les Lettres patentes & autres Expéditions; il en employoit souvent d'autres. Après la guerre du Bien public, il cassa ceux qu'il avoit créés de nouveau : confirma les privilères des apciens, marqua leurs fonctions, leur donna de nouveaux privilèges dont ils jouissent encore aujourdinyi, & fixe leur nombre à cinquanteneuf.

1482-

neuf, dont le Roi seroit le soixantième & le chef. Cet Edit fut enrégistré l'année suivante, & fait encore loi pour tout

ce qui concerne cette Compagnie.

Les Emissaires que Louis entretenoit. en Flandre, ne cessoient de lui mander que les Peuples de ces Provinces desiroient la paix, qu'ils vouloient la sceller par le mariage du Dauphin & de Mademoiselle de Bourgogne; mais que si on refusoit ce parti, il étoit à craindre qu'ils ne se liguassent avec les Anglois. L'empressement des Flamands pour cette alliance étoit si marqué, que le Gouverneur d'Arras aiant envoyé un Trompette à leur camp sous Alost, les troupes ne demandérent des nouvelles que du Dauphin, & marquérent une extrême envie de le voir.

Louis ne prenant jamais tant de précautions que dans les choses qu'il desirait le plus, envoya Guerin son Mastred'hôtel, pour s'assurer encore des dispositions des Gantois: il commença ensuite à négocier secrettement avec Maximilien, & bientôt après il nomma pour ses Plénipotentiaires Crevecœur Sieur des Querdes, Olivier de Couermain Lieutenant de Roi d'Arras, le Prémier-Président de la Vacquerie, & Jean

Guerin-

Maximilien nomma de sa part Dauf. fay Mastre des Requêtes de son Hôtel. Gort-Rolland Ponsionnaire de Bruxelles, laques de Steenwerper, Gossuin Abbé Abbé d'Affleghem, l'Abbé d'Aumont, 1482. de Berghes Seigneur de Walhain, Bouvrie, Lannoy, Baudouin de Molenbais, de Goy Seigneur d'Auxy, & plusieurs autres.

Ces Ministres assemblés à Arras, convinrent de presque tous les articles du mariage entre le Dauphin & la Princesse Marguerite. Les plus grandes difficultés furent sur la manière dont les Comtés de Bourgogne & d'Artois, & les autres Etats dont le Roi étoit déjà en possession, devoient lui être cédés. Le Roi prétendoit que ces Provinces lui appartenoient de plein droit; Maximilien & les Etats ne vouloient les abandonner que comme partage & dot de la Princesse. Les Plénipotentiaires de France demandoient les villes de Lille, Douay & Orchies, qui n'avoient été données par Charles V. à Philippe Duc de Bourgogne, qu'à la charge de réversion à la Couronne faute d'hoirs mâles; & le cas étoit arrivé. Quoique le droit du Roi fût incontestable, les Flamands ne pouvoient consentir à lui rendre des places qui les mettoient au milieu de leur Pays. Les Plénipotentiaires remarquant que les Flamands ne se relacheroient jamais sur cet artiele, ne voulurens pas rompre la négociation, & firent comprendre au Roi qu'il ne perdroit jamais son droit. qu'il pourroit le faire valoir en tems & lieu; & que les Provinces qu'on lui cédoit, non seulement lui serviroient de nannantissement pour ces trois places, mais le mettroient encore en état de s'en em1482 parer un jour.

Louis se laissa persuader, envoya les pouvoirs les plus amples pour lever le reste des difficultés, & la paix sut si-

gnée \*.

Le Roi écrivit aussitôt à tous les Gouverneurs, Baillis & Sénéchaux, de faire rassembler les Etats de leurs Gouvernemens pour ratisser le mariage du Dauphin avec Marguerite d'Autriche. On n'attendit pas même que le Traité sût signé pour demander les scellés que les Flamands exigeoient †. Il envoya la Grange Bailli d'Auxonne vers le Duc de Bourbon & le Comte de Nevers, pour avoir leurs scellés conformes au modèle dont la Grange étoit porteur.

Ces Princes firent leurs remontrances fur une clause du Traité, par laquelle le Roi, en cas de contravention de sa part, les relevoit du serment de fidélité. Ils alléguoient que les loix de l'Etat qui les attachoient au Roi, étoient hors de son

pou-

\* Je ne rapporte point ca Traité, parce que le mariage n'aiant pas eu d'effer, il fût aunullé. Ceux qui voudront le trouveront à la suite des Mémoires de Commines donnés par Godefroy, Tome V. p. 272.

† Le Traité portoit que les Princes du Sang, les Pairs, l'Université de Paris, les principales Villes, Cités & Communautés du Royaume, les Préfais & Nobles des Comeés d'Arrois & de Bourgogne, s'engageroient par leurs scellés d'entretenir ce Traisé dans tous ses points & articles.

КЗ

pouvoir. Le Comte de Nevers faisoit de sa part d'aumes difficultés, & prétendoit avoir des droits incontestables sur le Brabant \*, qui l'empéchoient de rati-fier ce Traité purement & simplement: c'est pourquoi il sit prier le Roi de ne pas trouver mauvais qu'il eût ajouté dans son scellé, qu'il aprouvoit le Traité sans préjudice de ses droits.

> Le Duc d'Autriche & les Etats de Brabant nommérent pour leurs Ambassadeurs les Abbés de Saint Bertin & de Saint Pierre de Gand, Jean de Berghes Seigneur de Walhain, Lannoy, Goy, de la Moire, Rym, Pinnock, d'Auffay

> & Mergolles. " Ils se rendirent d'abord à Paris, & fu-

rent reçus par l'Evêque de Marfeille & 1483. Pâques le 30. Mars.

les Officiers de la ville. Le lendemain ils affifterent au Te Deum dans l'Eglise de Notre-Dame, & dinérent à l'Hôtelde-ville. Le foir le Cardinal de Bourbon leur donna une fête magnifique. fuivie d'une comédie du goût de ce temslà, c'est-à-dire, une Moralité ou Sotie. Ils partirent le jour suivant pour se ren-

dre à Tours auprès du Roi.

Dès leur prémière audience ils priérent Sa Majesté de vouloir bien autoriser le Dauphin à jurer le Traité de paix, de leur remettre les scellés & furetés

\* Le Comte de Nevers, comme descendant de Philippe le Herdi, avoit des droits fur la succesfion de cette Maison, & particulièrement sur le Brabant, que Philippe le Bon avoit alarpé sur lui-

qu'on avoit promis pour l'accomplissement du Traité, de promettre que les 1483. Pays donnés pour la dot de la Princesse. seroient gouvernés suivant leurs loix & usages; que la ville d'Arras reprendroit fon ancien gouvernement, & que tous les anciens habitans qu'on en avoit fait fortir, pourroient y retourner, exercer leurs professions, & rentrer dans leurs biens. Les Ambassadeurs priérent encore le Roi de retirer ses troupes, afin que le Duc d'Autriche en fit autant de son côté: de rapeller tous les François qui étoient au service de la Marck, & d'aider à chasser ce rebelle du Pays de Liège; de rétablir Françoise & Marie de Luxembourg, petites-filles du Connétable, dans les biens de leur Maison: de faire rendre à Philippe de Croy le Comté de Porcien; de rendre la liberté aux prisonniers, ou de les mettre à rançon.

Les Ambassadeurs firent de nouvelles instances pour obtenir que le Duc de Bretagne fût compris dans le Traité; après quoi ils se rendirent à Amboise pour saluer le Dauphin, & lui faire jurer tous les articles, & spécialement celui qui concernoit fon mariage avec la Princelle Marguerite, & la conservation des privilèges & coutumes des Pays qui lui étoient cédés.

Le Sire de Beaujeu étoit auprès du Dauphin, dont le Roi l'avoit nommé Tuteur & Curateur, voulant qu'il en exerçat les fonctions de son vivant. Per-

fon-R 4

fonne n'étoit plus capable ni plus digne de cet emploi que Beaujeu. Ferme, defintéresse, prudent, il ne cherchoit pas dans les conseils qu'il demandoit une aprobation de son sentiment. Comme il n'avoit pas la présontion de se croire instruit des choses qu'il n'avoit pas aprises, il écrivit à du Bouchage de lui envoyer quelque Homme de robe habile, versé dans les matières dont il s'agissoit, capable de dresser les Actes nécessaires, de d'examiner tant ceux que le Dauphin seroit obligé de signer, que ceux que les Ambassadeurs donneroient.

Le Dauphin, autorisé par le Roi, jura en présence des Ambassadeurs sur l'Hostie, sur la vraie Croix & sur les Evangiles, de garder tous les articles du Traité de paix & de mariage. Les Ambassadeurs étant retournés auprès du Roi, ce

22. Janv. Prince ratifia le Traité; & par un Acte du même jour renonça à toutes prétentions sur les biens cédés au Dauphin Il congédia ensuite les Ambassadeurs, & lour set présent de trente-mille écus

leur sit présent de trente-mille écus s. rév. d'or, & de cinq-cens-soixante marcs

d'argent.
Picard Bailli de Rouen les accompagna jusqu'à Paris, & présenta au Parlement une Lettre close du Roi, pour faire enrégistrer le Traité de paix. Michel de Pons Procureur-Général, Gannay & le Maître Avocats-Généraux, étant in-

le Maître Avocats-Généraux, étant informés de l'Acte par lequel le Roi renonçoit à toutes ses prétentions sur les biens biens cédés par le Traité de paix, firent leur protestation, déclarant que la lec- 1483. ture qui en alloit être faite ne pourroit préjudicier aux droits du Roi & de sa Couronne, & demandérent que leur oppolition fût enrégistrée, afin de soutenir en tems & lieu les droits du Roi; ce qui ne se pouvoit faire présentement, attendu le desir que Sa Majesté avoit de voir toutes ces affaires finies. Le Parlement aiant reçu cette protestation, on lut la Lettre du Roi, par laquelle il lui adref-foit le Traité & les Actes faits en conséquence.

Le lendemain le Traité de paix fut publié, mais avant de l'enrégistrer, on donna à Dauffay, qui en étoit le porteur, le choix de ces deux clauses, Le Procureur-Général présent, & ne s'y oppofant point, ou le Procureur-Général présent, & de son consentement. Dauffay choisit la dernière, & l'enrégistrement fot fait. Le Parlement dit ensuite aux Ambassadeurs, que le Traité ne liant pas moins le Duc & les Etats de Flandre, que le Roi, le Dauphin & leurs Etats, il étoit ben que la Cour fut dépositaire de la ratisication du Duc. Dauffay répondit que ce qu'en demandoit étoit raisonnable.

Les Ambassadeurs étant partis pour retourner en Flandre, le Roi ordonna une procession de Paris à Saint Denis en 18 Pér. action de graces pour la paix, & pour demander la conservation du Roi, de la Reine, & du Dauphin. On voit par les

R 5

délibérations prifes fur cette procession, 1483, que le Parlement étoit alors composé de

cent personnes.

Quelques jours après le Roi envoya des Ambassadeurs vers le Duc d'Autriche, pour être présens au serment qu'il fit, pareil à celui de Sa Majesté, de garder & observer sidèlement le Traité de paix & d'alliance.

Louis XI. accablé de maux, occupé des plus grandes affaires, portoit encore son attention sur les autres Etats de

l'Europe.

Les troubles de Navarre avoient commencé en 1441. à la mort de Blanche. Cette Reine, renversant par son testament ce qui avoit été règlé par son contrat de mariage, voulut que Jean son mari joust sa vie durant de ses Etats au préjudice de ses enfans. La mort du Roi Jean, ni celle de sa fille Eléonore, ne rétablirent pas le calme dans la Navarre, Elle fut toujours divilée par des factions. Le règne de François Phœbus, qui succéda à son Aieule Eléonore, fut très court. Ce Prince, fils de Gaston Phosbus & de Magdelaine de France, mourut au commencement de cette année. âgé de quinze-ans: il nomma par son testament sa seeur Catherine pour son unique hérinière.

Le Roi se déclara protesteur de Catheripe sa petite-nièce, & s'opposa sur desseins des Comtes de Lerins & de Beaumont, qui auroient voulu unir la

Navar-

Navarre à l'Arragon & à la Castille que : Ferdinand possédoit déjà.

1483.

Le Vicomte de Narbonne, appuyé par le Cardinal de Foix, & par les Ducs d'Orléans & de Bretagne, prit le titre de Roi de Navarre, & crut mettre Ferdinand & Isabelle dans ses intérêts, en leur représentant que Louis ne soute-noit Catherine que pour perpétuer son autorité dans la Navarre: mais Ferdinand prit le parti de Catherine, dans l'espérance de la marier au Prince Jean son sis. Louis XI. & Magdelaine sa seur, s'y opposérent. Les légitimes héritiers de ce Royaume en seroient encore possesseurs, si Louis XII. avoit eu l'habile-té de Louis XI.

Cependant tout se préparoit pour le mariage du Dauphin. Edouard Roi d'Angleterre conçut tant de dépit d'avoir été trompé par Louis XI. & de voir que la France alloit encore se fortifier par l'union des Provinces que la Princesse Marguerite apportoit en mariage, qu'il en mourut de chagrin. D'autres prétendent qu'il mourut d'apoplexie après un grand exees de vin; on soupconna austi qu'il audit été empoisonné par son frère Richard Ducide Giocesten. Les crimes que Glocester avoit dejà commis, & ceux qu'il a faits depuis, rendent ces soupcons affer vrailemblables. ies bas qu'il fit vers le trône, furent aucant de forfaice. Il avoit été le principal auteur de la mort du Due de Cla-Rб rence rence son frère. Après la mort d'Edouard, il se désit de tous ceux qui avoient été attachés à ce Prince. Il remplit le Parlement de ses créatures, sit casser le mariage du feu Roi, & déclarer illégitimes les enfans qui en étoient nés; peu de tems après il les sit mourir. L'Angleterre, jalouse de sa liberté contre ses Rois, & soumise aux tyrans, vit commettre tous ces crimes sans s'ébranler.

Louis ne parut pas prendre le moindre intérêt à la mort d'Edouard: mais il ne voulut point faire d'alliance avec l'Usurpateur, quoiqu'on trouve dans Rymer quelques projets de Traités qui ne

furent point conclus.

Louis ne pouvoit mieux se venger des Anglois, qu'en les abandonnant à leurs factions ordinaires. Il n'avoit pas la meme indifférence sur l'Italie. Les divers Etats qui la composent, étoient tous armés les uns contre les autres. Leurs intérêts changeoient à chaque instant, & leur fureur étoit toujours la même. Un parti devenoit tout-à-coup l'ennemi déclaré de celui dont il étoit allié le jour précédent. Sixte IV. après avoir été uns avec Ferdinand Roi de Naples, vit l'Etat Ecclésiastique ravagé par Alphonio Duc de Calabre, fils de Ferdinand. Les Vénitiens envoyérent au secours du Pape Robert Malateste, à la tête de quinze-cens chevaux.: Celui-ci battit le Duc de Calabre, & entre triemphant dans Rome. Le Pape ne conque que de la jai. 31 loulie S .... i

lobsie du service que les Vénitiens venoient de lui rendre; il trouva qu'ils de- 1483. venoient trop puissans, & ne chercha: plus qu'à les traverser.

- Louis envoya Listenay & Monjeu.

Gentilshommes Bourguignons, pour pacifier les troubles d'Italie, & particulièrement ceux qui étoient entre la Répus blique de Venise & le Duc de Milan-L'Evêque de Lombez retourna quelque tems après en Espagne, pour terminer

l'affaire du Roustillon. : Le Roi, craint & respecté de toutes parts, décidoit du destin de plusieurs Etats, randis qu'enferme dans le château du Plessis-les-Tours, il étoit emproie aux foupgons & aux horreurs d'une mort prochaine. Il voyoit d'un côté la mort s'avancer à pas lents vers lui, de l'autre il redoutoit mille trahisons. Il fit mettre autour de son château un treillis de fer armé de pointes, & fit femer dix-huitmille chausses trapes dans les fosses; quatre-cens archers faisoient le guet, & querante veilloient toujours les armes à ha main. & tiroient fur ceux qui osoient zorocher. On fouilloit exactement tous ceux qui écoient obligés d'entrer dans le château. Le Daublin étoit tour à tour l'objet de la tendresse & des soupcons de son Père. Il sit composer pour son instruction le Rosser des Guerres, rempli des maximes les plus sages du Gouvermement. Quelquefois il craignoit que ce jeune Prince ne fût impatient de régner, R 7

-ou que les mécontentes n'abulallent de 1483. fon nom: il regardoit alors fon fils comme fon plus cruel ennemi. Il changeoit tous les jours de domestiques : & n'osant avouer ses frayeurs, il disoit que la Nature se plast dans le changement. La crainte de perdre son autorité, faisoit qu'il ne l'exerçoit plus qu'au gré de ses caprices. Chaque jour il déposoit d'anciens Officiers pour en élever de nouvesux. Pour occuper continuellement l'attention des Etrangers, il faisoit venir de tons les Pays, des chevaux, des chiens, & toutes fortes d'animaux rares. & ne daignoit pas les regarder quand ils étoient arrivés. Il se montroit magnifiquement vétu sur une galerie en dehors du château, & disparoissoit dans l'instant. de peur qu'on n'eût le tems d'apperetvoir l'altération de ses traits. La défiance & la crainte étoient pour lui des bourreaux continuels. Plus tourmenté par ses soupcons que rassuré par les suplices qu'il ordonnoit, il eût été trop heureux d'être délivré par la mort même de toutes les horreurs qu'elle lui informit. Dans le tems qu'il prenoit les précautions les plus cruelles contre les hommes, il cheschoit pour appailer le Ciel, tous les moyens imaginés par la crainse; il se mecommandoit aux prières, il faisoit venir des reliques de tons obtés. Queiqu'il sioccupat toujours d'affaires politiques, se n'étoit plus avec les Ministres des Princes qu'il sonférois, c'était avec des

Mojacs superfitieur ou intéresses. Un certain Jaques Rosat Cordelier arriva de Lombardie avec sept ou huit autres de même espèce. & fut requ du Roi avec distinction. Des Chanoines de Cologne vinrent pour s'assurer des revenus que ce Prince avoit donnés à leur Eglise, en l'honneur des trois Rois dont les resiques lui avoient été vantées. Le Doyen d'Aix-la-Chapelle lui en apporta, & an Marchand lui vendit une petite image d'argent cent-soixante livres \*.

La crainte de la mort étant devenue le principe de toutes les actions de Louis XI. il demandoit de toutes parts des remèdes ou des prières. Esclave de son Médecin, chargé de reliques, il prodiguoit les biens aux Gans d'Eglise. Il se des dons considérables à l'Abbate de Saint Denis; il accorda à celle de Saint Germain la Foire franche qui subsiste aujourd'hui. Sans nous arrêter au détail des dépenses que ce Prince faisoit en dévotions, il suffit de dire qu'elles augmentoient chaque jour avec ses infismités.

Bajazet Second, Empereur des Turcs, espérant profiter de la foiblesse de Louis, lui envoya un Ambassadeur avec la liste de toutes les reliques qui étoient à Configues qui et de la foible de Louis qui et de la foible de

Quand Louis XI, prenoie une ville, il s'assuzole d'abord des reliques, & les faisoit transférez milleurs, Aisme pris Roye en 1876 y il y cronva les geliques de St. Flotent, qu'il sit transférez en Aujou , ce qui après la mott causa un procès, Voy, pragalas 22, Septemble,

flattinople, & les lui offrit, s'il vouloit feu-1483. lement retenir Zizime en France, & l'empêcher de repasser dans l'Orient. Louis rejetta les proposicions de Bajazet, & ne voulut pas violer l'hospitalité dans la personne d'un Prince malheureux. L'Ambassadeur Turc, après avoir longtems attendu en Provence, s'en retourna sans avoir pu même obtenir une audience.

Louis étoit bien éloigné de traiter avec les Infidèles. Il accendoit avec impatience l'arrivée de Matortille, plusconnu sous le nom de François de

Paule.

François, natif de Paule, ville de Calabre, se consacra à Dieu des son enfan-Né avec un esprit droit & un cœur pur, il méprisa toutes les Sciences Humaines, & ne s'occupa que de celle du Ciel. Sa retraite n'empêcha pas que la fainteté de sa vie ne fût bientôt répandue en Italie & en France. Louis desira aussitôt de le voir, espérant obtenir par ses prières le rétablissement de sa fanté. Il fit prier le Pape & le Roi de Naples d'envoyer ce faint homme en France. & lui fit bâtir une maison dans son parc. Il envoyoit continuellement des Couriers pour hâter l'arrivée du saist homme; c'est ainsi qu'il est nommé dans les Comptes de la Maison du Roi.

Auflitot qu'il l'apperçut, il courut andevant de lui, so se jetta à ses pies, en le supriant de lui profonger la vie. François le releva, or lui remontra avec hu-

milité

milité que nos jours font dans la main de -Dieu; mais il s'attacha en même tems à 1483le consoler & à le disposer à la mort. Louis avoit de fréquens entretiens avec lui, & paroissoit ensuite plus tranquile: on vit alors à la Cour la dévotion humble & sincère, & la solide piété respectée.

Dans le tems que la crainte de la mort sembloit avoir égaré l'esprit de Louis XI il l'eut toujours sain & présent dans les affaires. Sur les plaintes qu'il reçut que Palamèdes de Fourbin abusoit de son autorité en Provence, il lui interdit toutes les fonctions de sa place, & chargea Baudricourt d'informer de sa conduite. Baudricourt s'acquita de sa commission avec autant d'intégrité que d'intelligence. Il fit les informations les plus exactes; & fur le compte qu'il rendit au Roi, que Fourbin avoit fidèlement rempli ses devoirs, & que les plaintes qu'on faisoit contre lui n'étoient que l'effet de la jalousse & de la malignité qu'excitent les grandes places, mais qui achèvent l'éloge de ceux qui les remplisses fent. Fourbin fut rétabli avec plus d'autorité qu'auparavant.

Louis, toujours occupé du Gouvernement, ôta la charge de Chancelier à Dos riole, pour en revêtir Guillaume de Rochefort, qui avoit passé du service de

Bourgogne à celui de France.

Doriole étant Maire de la Rochelle. avoit été plufieurs fois député vers Cher-

les VII. Il s'attacha à la Cour, & fut 1483: fuccessivement Maître des Comptes, Général des Finances, & Ambassadeur. Il s'acquita si bien de toutes les commissions qui lui furent données, que le Roi l'honora de la dignité de Chancelier. Il avoit une parfaite connoissance des loix du Royaume & des droits du Roi. fonne ne fut plus laborieux, mais le grand age ne lui permettoit plus de travailler avec la même exactitude. Louis crovoi t que les prémières places devoient être la récompense des services actuels: & quoiqu'il fût content de ceux que lui avoit rendus Doriole, il lui ôta sa charge, & lui donna celle de Prémier-Préfident de la Chambre des Comptes, comme étant plus tranquile.

Le Sire de Beaujon & Anne de France sa fomme furent chargés d'aller chercher Marguerite d'Autriche. Anne prétendit avoir droit de délivrer des prisonniers on faisant sa prémière entrée à Paris: mais le Parlement s'y opposa, & soutint que ce droit n'appartenoit qu'au Roi, à la Reine & au Dauphin, & non pas aux autres Enfans

de France.

Les Seigneur & Dame de Beaujeu s'étant rendus à Hefdin, remirent aux Députés de Maximilien les scellés des Princes & des Villes du Royaume, & reçurent ceux des Seigneurs & Villes des Pays-Bas.

19. Mai. Marguerite d'Autriche fut remise en-

tre les mains des Sire & Dame de Beaujeu, par Catherine de Clèves, par les 1483. Seigneurs de Ravestein, de Vers & de Ligne, l'Abbé de Saint Bertin, & le Chancelier de Brabant.

Ravestein voulant, avant de quiter la Princesse, qu'elle excerçat les droits & les privilèges qu'elle prétendoit comme Dauphine & comme Comtesse d'Artois, lorsqu'elle sit son entrée à Béthune, donna au nom de cette Princesse une rémisse sion à Ogier & à Bernard de l'Aoust frère, furnommes d'Auron, prisonniers à Béthune pour avoir tué quatre hommes. Le juge du lieu ne vouloit pas avoir é: gard à ces Lettres de grace; mais le Dauphin étant parvenu à la Couronne, les confirma.

Marguerite 'fit son entrée à Paris au 2 Juin milieu des acclamations du Peuple. Le Parlement alla en corps la recevoir audelà des portes de la ville; & Beaujeu donna des Lettres de mattrife de plusieurs métiers au nom de cette Princesse, en vertu du droit de joyeux avenement. Marguerite se rendit ensuite à Amboise.

Les fiançaitles se firent avec toute la 23. Juin. magnificence possible. Les principales villes du Royaume y envoyérent des Députés, qui furent défrayés eux & leur fuite aux dépens du Roi. Le Sire de Beaujeu, le Comte de Dunois, St. Pierre Grand-Sénéchal de Normandie, le Sire d'Albert, Guy Pot, Comte de St. Pot, Gouverneur de Touraine, firent les hon-

neurs

neurs de cette fête, plus marquée par la 1483. magnificence que par la joie publique, puisqu'on faisoit en même tems des prières pour la santé du Roi qui étoit sans ressource.

> C'étoit tous les jours quelqu'imagination singulière. Le Pape envoya un Bref, par lequel il permetteit au Roi de se faire oindre une seconde sois de la sainte Ampoule. Bientôt après, Grimaldi Mastre-d'hôtel du Pape arriva avec beaucoup de reliques. Le Peuple de Rome avoit pensé se soulever, en aprenant qu'il alloit être privé d'un pareil trésor; on en sit des remontrances sort sérieuses au Pape, qui sut obligé de s'excuser sur les obligations que le Saint Siège avoit aux Rois de France.

> Les aprochés de la mort détachent ordinairement les hommes du refte du mosde, pour les raprocher d'eux-mêmes, tout leur devient alors étranger; mais Louis ne cessa-jamais de règner, ni de s'occuper du Gouvernement. Toute sa personne sembloit éteinte, le Roi seul subsissaire momens il renouvella l'alliance avec la Hanse Teutonique. Il entroit dans les moindres détails de la Police, & punit sévèrement les Boulangers qui avoient fait une cabale pour renchérir le pain.

> Le Lundi, 25 d'Août, Louis tomba dans une telle foiblesse qu'on le crut mort Briconnet, qui étoit auprès de lui, l'écrivit dens le moment à Paris. Le bruit

> > de

de la mort du Roi se répandit par-tout: chacun en étoit persuadé, & n'osoit en- 1483. core le dire hautement. Cependant le Chancelier de Rochefort aila au Parlement pour l'exhorter à maintenir le Peuple dans l'obéissance, & partit pour se rendre auprès du Roi. Ce Prince revint de sa foiblesse, mais il se sentit si abattu, qu'il jugea lui-même que sa fin étoit proche. Il chargea le Sire de Beauieu d'aller trouver le Roi à Amboise; c'est ainsi qu'il nomma toujours le Dauphin depuis l'attaque violente qu'il venoit d'essuyer. Il lui envoya les sceaux par le Chancelier, avec une partie de sa Garde, sa Venerie & sa Fauconnerie. If disoit à tous ceux qui le venoient voir d'aller trouver le Roi, & leur recommandoit d'être fidèles à leur nouveau-Maître. Il ajoutoit ordinairement quolques maximes de Gouvernement, qu'il les prioit de raporter au Dauphin.

Depuis qu'il fut revenu de la foiblesse, il eut toute sa connoissance, & parla jusqu'au dernier instant. Cette tranquilité fit eroire à coux qui étoient auprès de lui, qu'il pouvoit se flater sur sont état. Roli son Confesseur crut qu'il étoit de son devoir de le détromper, & de lui déclarer qu'il ne devoic plus songer

qu'à son salut.

La difficulté étoit de le lui annoncer. Ce Prince avoit souvent dit que si on le vovoit absolument en péril, on se gardat bien de lui prononcer le sruel mot de:

la mort, & qu'il suffisoit qu'on le lui sit 1483, entendre en disant Parlez peu. On n'eut point alors tous cea égards. Olivier le Dain se chargea de la commission . & lui dit en présence de François de Paule & du prémier Médecin Coittier: Sire, il faut que nous nous acquitions, n'ayez plus d'aspérance en ce saint bemme, ni en autre chose; car surement il est fait de vous, & pour ce pensez à votre conscience, car il n'y a nul remède. Le Roi, fans paroître effrayé, répondit simplement: J'ai espérance que Dieu m'aidera, car par avanture je ne luis pas si malade comme vous pensez. li commença cependant à penser plus férieusement que jamais à ses derniers arrangemens. Toujours occupé du Dauphin & de l'Etat, il recommanda que des Querdes demourât au moins pendant six mois auprès du jeune Roi; qu'on ne songeat plus à Calais, mi à aucune ausre entreprise qui pat r'allumer la guerre dans le Royaume, qui avoit besoin de cino ou six ana de paix. Il ajouta que ce qui auroit été fort avantageux, a'il côs vécu, devenoit très dangereux après fa mort; que par cette raison il ne fallois point inquiéter le Duc de Bretagne. It parla enfuite du Comte de St. Pol & du Duc de Nemours qu'il avoit fait mourir, & témoigna qu'il n'y en avoit qu'un dont il se repentst; on prétend que c'étoit le Duc de Nemours, auquel cas Louis ne devoit avoir de scrupule que sur la forme... Nemours étoit très criminel:

nel: mais il fut jugé par des Commissaires; & ceux qui n'avoient pas conclu à 1483.

la mort, furent difgraciés.

Le Roi, après avoir fait ses dernières dispositions, demanda & recut les Sacremens avec réfignation & fermeté. répondant à toutes les prières. Il ordonna sa sépulture. & nomma ceux qui devoient accompagner fon corps. ses derniers momens, il ne cessoit de répeter: Notre-Dame \* d'Embrun , ma bonne Maltresse, aiden-moi. Misericardias Damini in giernum cantabo. Il dit que par la dévotion qu'il avoit à la Vierge, il espéroit qu'il ne mourroit que, le Samedi: circonstance qui fut remarquée, parce qu'elle se trouve justifiée par l'évène. ment. Louis XI. mourut en effet le Samedi 30. d'Août fur les sept heures du soir . Agé de soirante ans & près de deux mois; huit jours après il fut inhumé à Cléry.

La nouvelle de la mort des Princes célèbres se répand ordinairement d'avance ( & lorsquelle est sure, plusieurs n'otent la croire; en en doute quelque tems; en craint de se rendre suspect, en manifestant l'impression dont en est affacté; en accend en silence le jugement

du

Les Ste. Marthe disent T. 1. de Gall. Christ,
que Louis Al. voulut être prémier Chanqine de
l'Eglise d'Embrun, & qu'il obtint à cet effet une
mule de Sixte IV. La Bulle est pour l'Eglise de
Cléri, & poste que Louis Al. & ses suscesses pourront porter aumusse, surpais & chappe, &
précéder le Doyen.

du Public. Voilà précisément ce qui arriva aux prémières nouvelles de la mort 1489.

de Louis: mais lorsqu'elle fut confirmée, la consternation devint générale; on ne savoit encore st l'on devoit regretter ou s'aplaudir, espérer ou craindre; ceux-mêmes qui croyoient être délivrés d'un Maître absolu & terrible, ne pouvoient se dissimuler qu'ils avoient aussi perdu un Défenseur.

Telle, fut la fin de Louis XI. Prince qui fera toujours célèbre dans notre Hiftoire, aime du Peuple, hai des Grands; redouté de ses knnemis, & respecté de

toute l'Europe.

Louis créa deux Parlemens; celui de Bordeaux en 1462, & celui de Dijon le 18. Mars 1444. Il ordonna par son testament que le Sire & la Dame de Beauleu auroient la tutèle de Charles VIII. répondirent si dignement à la consiance du Roi, que les Etats du Royaume afsemblés à Tours (en 1484) leur firent des remercimens, leur confirmérent la tucèle, & malgré les cabales du Duc d'Orléans : leur donnérent la principale autorité dans le Gouvernement. Etats n'agissoient plus alors par crainte ou par foiblesse; ce fut si peu par égard pour la mémoire de Louis XI, qu'on proposa de rétablir toutes les autres chofes dans le même état où elles étoient fous Charles VII. Louis XI. n'aiant jamais eu de confrance en la Reine, l'avoit toujours éloignée des affaires. & ne la

la voyoit que pour ayoir des enfans. Il ordonna en mourant qu'elle restat comme releguée dans le château de Loches. La Dame de Beaujeu auroit peut-être été fort embarrassée entre le respect qu'elle devoit à sa Mère, & l'obéissance qu'elle devoit au Roi son Père; mais la Reine mourat peu de mois après le Roi, digne des regrets de la Cour, si la vertu y étoit regretée.

Il ne me reste plus qu'à raporter plufieurs traits de la vie privée de Louis XI. que l'ordre & la liaison des faits ne m'ont pas permis d'insérer dans le corps

de son Histoire.

Ce Prince est le prémier de nos Rois qui ait introduit, ou du moins fort étendu l'usage de manger publiquement avec ses sujets: une de ses plus grandes dépenses étoit pour sa table. Ses Favoris étoient ordinairement habillés comme lui, & habituellement admis à sa table & à son sit. Ce dernier usage s'est longuems conservé en France, même parmi nos Rois. Le meilleur accueil qu'on pût faire à son hôte, étoit de le faire coucher avec soi.

Louis XI. toujours avide de s'instruire, invitoit à sa table les Etrangers dont it espéroit tirer quelques connoissances utiles; il y recevoir même des Marchands, qui lui donnnoient des lumières fur le Commerce, & se servoit de la liberté du repas pour les engager à parler avec consiance. Un Marchand nommé.

Tome II.

Mastre Jean, séduit par les bontés du Roi qui le faisoit souvent manger avec lui, s'avisa de lui domander des Lettres de Noblesse. Ce Prince les lui accorda: mais lorsque ce nouveau Noble parut devant lui, il affecta de ne le pas regarder. Maître Jean surpris de pe pas trouver le même accueil, s'en plaignit. Allez, Mr. le Gentilbomme, lui die le Roi, quand je vous faisois asseur à ma table, je vous regardois comme, le prémier de votre condition: mais aujourd'but que vous en êtes le dernier, je ferois injure aux autres, si je vous faisois la même faveur. Louis XI. vouloit honorer tous ceux qui se distinguoient dans leur état. & qu'ils aprissent à n'en pas rougir, quand ils l'honoroient eux-mêmes.

Il alloit quelque fois de maison en maison diner & souper chez les Bourgeois. Il s'informoit de leurs affaires, le més loit de leurs mariages, & vouloit être parrain de leurs enfans. Il s'étoit fait inscrire dans les Constrairies des Artisans mêmes, & disoit à ceux qui lus reprochoient de ne pas garder assez sa dignité: Ouand orgueil chemine devant ponts

El dommage fuivent de bien près.

Les réponses vives lui plassoient beaucoup. Il entra un jour dans la cuifine, & demanda à un jeune gargon qui tournoit la broche, qui il étoit. Cet enfant, qui ne connoissoit pas le Roi, lui répondit qu'il s'apelloit Berrayer, que son poste n'étoit pas bien élevé, & que cepenpendent il gagnoit autant que le Roi. Eb, que gagne le Roi? reprit Louis. Ses dépens, replique, l'enfant, qu'il tient de Dieu, comma je les tiens du Roi. Louis retira Berruyer de la cuisine, & l'attacha à la chambre, où il fit depuis une grande fortune.

Louis ne trouvoit pas mauvais qu'on lui sit des plaisanteries. Brezé lui disoit quelquesois par une équivoque du goût de ces tems-là. Que son cheval étoit le plus fort qu'il y sut au monde, puisqu'il por-

toit le Roi & son Conseil.

Louis aiant un jour rencontré l'Eveque de Chartres monté sur un cheval richement caparaçonné, Les Evêques, lui dit-il, n'alloient pas ainsi autresois. Non, Sire, répondit l'Evêque, du tems des Rois Passeurs. Cette réponse plut au Roi.

Philippe de Crevecœur, Seigneur des Querdes, en fit une plus hardie. Il avoit passé du service de Bourgogne à celui de France. Comme il avoit recu des sommes considérables pour exécuter plusieurs entreprises, le Roi aiant exigé qu'il lui rendît compte de l'emploi de cet argent, des Querdes mit tant de différens articles, que la dépense surpassoit la recette. Louis ne trouvant pas le compre exact, vouloit examiner & difcuter chaque article. Des Querdes, ennuyé d'une recherche si scrupuleuse, lui dit: Sire, j'ai acquis pour cet argent les Villes d'Aire, d'Arras, de Saint Omer, Beibune, Bergue, Dunkerque, Gravelines,

nes, & quantité d'autres: s'il plait à V. M. de me les rendre, je lui rendrai tout ce que j'ai reçu. Le Roi comprenant que des Querdes avoit prétendu se payer un peu par lui-même de ses services, lui répondit: Par la Péque Dieu, Maréchal, il vaut mieux laisser le monstier cù il est.

Il aimoit à s'expliquer par des traits concis. Edouard IV. Roi d'Angleterre, aiant fair arrêter son frère le Duc de Clarence, accusé d'éditerenir des intelligences avec la Duchesse douairère de Bourgogne, envoya consulter Louis XI sur le parti qu'il devoit prendre. Louis donna pour réponse ce vers de Lucain,

Telle meras, semper necuit differre paratum. Edouard fit aussitôt mourir son frère.

Plus Louis XI. estimoit les hommes courageux, plus il craignoit de les perdré. Raoul de Lannoi étant monté à l'assaut à travers le fer & la slamme, au siège du Quesnoy, le Roi qui avoit été témoin de son ardeur, lui passa au col une chaîne d'or de cinq cens écus, en lui disant: Par la Paque Dieu, mon ami, vous êtes trop furieux en un combat, il vous faut enchaîner; car je ne vous veux peint perdre, desirant me servir de vous plus d'anne fois. Les descendans de Lannoy ont porté longtems une chaîne autour de leurs armes; en mémoire de certe action.

Comme Louis XI. estimoit les braves gens, il ne pouvoit sonstrir qu'on est la moindre négligence pour ses devoirs. H sit un jour la revue ges Gentilshommes de de sa Maison, & n'en trouvant aucun en équipage de guerre, il leur sit distribuer des écritoires, en disant que puisqu'ils n'étoient pas en état de le servir de leurs armes, ils le serviroient de leurs plumes.

Louis aimoit & protégeoit les Lettres; il les auroit même cultivées par goût, si ses devoirs lui eussent laissé quelque repos. Il savoit que les Talens, les Sciences, les Lettres & les Arts, ont entre eux une liaison étroite; qu'ils font la gloire d'une Nation; & que dans un Etat puissant, cette gloire est un avantage réel, quoique l'utilité ne s'en fasse pas sentir au vulgaire. Il comparoit un ignorant qui a une bibliothèque, à un homme qui ne voit pas la charge qu'il a sur le dos.

Louis XI. avoit toujours quelques Aftrologues à ses gages. Son goût pour cette ridicule manie, étoit autant l'erreur de son siècle, que la sienne. Moins l'esprit est étendu, plus il croit embrasser d'objets. Ce n'est qu'en s'éclairant qu'il parvient à connostre ses timites, & à savoir borner ses connoissances pour les rendre plus sures;

On prétend qu'un Astrologue, aiant prédit la mort d'une femme que Louis aimoit, & le hazard aiant justifié la prédiction, ce Prince sit venir l'Astrologue: Toi, qui prévois tout, lui dit-il, quand mourras-tu? L'Astrologue averti, ou soupçonnant que ce Prince lui tendoit

un piège, répendit, Je mourrai treit fours count Voire Majesse. La crainte & la supersition du Roi Pemportérent sur le ressentiment, il prit un soin particulier de cet adroit imposteur.

Louis avoit pour maxime d'éviter les guerres éloignées, comme aiant toujours été funestes à la France. Il préféroit une puissance affermie à une domination étendue. Les Génois avoient plusieurs fois feclamé & obtenu la protection de la France, mais leur reconnoissance n'avoit jamais duré au delà de leurs besoins. Après avoir plusieurs fois fait & violé les mêmes sermens, ils offrirent à Louis XI. de se donner à lui, & de se reconnoître pour Souverain. Vous vous donnez à moi, leur divil, & moi je vous donne au diable.

C'est à ce Prince qu'on atribue d'avoir donné un Canonicat à un pauvre Prêtre qu'il trouva endormi dans une Eglise; asin, disoit-il, qu'il y est quelqu'un dont on put dire que le bien lui

étoit venu en dormant.

Louis fit plusieurs actions de charité, mieux du plus sérieusement placées que celle-là. Un Femme vint sé jetter à ses prés, en se plaignant qu'on ne vouloit pas enterrer son mari en Terre sainte, parce qu'il étoit mort insolvable. Les Roi lui dit qu'il n'avoit pas fait les loix; mais il paya les dettes, ce ordonna d'enterrer le corps.

Etant en prière dans une Eglife, un pau-

pauvre Clerc vint lui représenter qu'après avoir déjà langui dans les prisons pour une dette de quinze-cens livres, il alloit encore être arrêté pour la même fomme, & qu'il étoit absolument hors d'état de payer. Le Roi la paya dans l'instant, & lui dit: Vous avez bien pris votre tems; il est juste que j'aie pitié des malbeureux, puisque je demandois à Dieu d'avoir pitié de moi. De pareilles actions sunt aussi dignes de trouver place dans l'Histoire, que le récit d'une bataille.

le ne dois pas oublier un trait de bizarrerie, qui fait voir combien les hommes livrés aux plus grandes affaires, beuvent encore se passionner pour des bagatelles. Louis retenoit en prison; pour je ne sai quel'sujet, Wolfand de Poulhain, homme attaché à la Duchesse d'Autriche, & ne vouloit point lui rendre la liberté, à moins que le Sieur de Bossu ne lui donnat des chiens qui pasfoient pour excellens. Bossu ne vouloit pas s'en défaire. Le Roi, qui avoit aimé la chasse, & qui croyoit peut être l'aither encore, parce qu'il cherchoit tout ce qui pouvoit le distraire de son état languissant; & le tirer, pour ainsi dire, de lui-mênie (c'étoit dans ses dernières années) s'opiniatra, & dit qu'il ne re-Macheroit pas le prisonnier. Il sembloit du'il fût question de l'affaire la plus importante. Bossu consenuit ensin à donner les chiens, pour producer la liberté à Poulhain: mais le Roi, mécontent qu'on lui eût d'abord marqué si peu de complaifance, les refusa, & ne voulut pas relâcher Poulhain \*, qui ne sortit de pri-

son que l'année suivante.

Après avoir rapporté fidèlement l'Histoire de Louis XI. il parostroit inutile de peindre son caractère; ses actions ont du le faire connostre. On vient encore de voir plusieurs particularités de sa vie privée, ainsi le lecteur est actuellement en état de prononcer sur ce Prince. Je ne puis cependant me dispenser d'examiner l'idée qu'on s'en forme communément: je hazarderai en même tems celle qui me paroit résulter des faits qu'on vient de lire, sans avoir aucun égard aux opinions reçues, qui ne doivent jamais prescrire contre la vérité.

On est accoutumé à regarder Louis XI. comme un grand politique, & comme un homme de mauvaise foi; qualités que l'on confond souvent, quoique très différentes. On se le représente comme un Prince cruel, mauvais fils, mauvais Père, tyran de ses sujets, perside à l'égard de ses ennemis: d'autres, en lui faisant les mêmes reproches, croient lui trouver une excuse dans la différence qu'ils supposent entre les qualités d'un Prince & celles d'un Particulier; comme si les principes de la Morale n'étoient

Lorsque Bossu offritses chiens pour la rançon, le Roi resusa de rendre le prisonnier, offrant en la place 200 marcs d'argent, Mai 1481.

pas les mêmes pour tous les hommes. Je-

vai discuter ces différens points.

Je ne craindrai point de dire que Louis XI. n'a pas toujours été aussi grand politique qu'on le suppose. Si l'on entend par politique celui qui ne fait rien sans dessein, Louis fut un grand politique: mais si l'on entend par ce terme celui qui faisant tout avec dessein, prend aussi les mesures les plus justes, on auroit beaucoup de reproches à lui faire.

Les changemens qu'il fit à son Avènement à la Couronne dans toutes les charges dont il dépouilla les anciens Officiers de son Père, excitérent la guerre du Bien public. Il se laissa tromper par le Pape Pie II. dans l'abolition de la Pragmatique. Il fit beaucoup d'imprudences. L'avanture de Péronne ne peut s'excuser. Il manqua pour le Dauphin le mariage de Marie de Bourgogne, & négligea celui d'Anne de Bretagne. échoua dans plusieurs entreprises, & dans quelques négociations importantes: la politique n'est justifiée que par le succès: c'est en général l'art d'amener les évenemens; ainsi, quoiqu'on doive mettre ce Prince au rang des politiques, on peut dire qu'il étoit moins habile à prévenir une faute, qu'à la réparer.

Il seroit difficile de l'excuser toujours du côté de la mauvaise foi. On l'a vu faire dans un même tems des Traités opposés, afin de se ménager des ressources pour éluder ceux qui seroient contraires à ses intérets. On pourroit dire, à-la-vérité, que ses ennemis n'en uloient pas autrement; mais en recriminant, on ne le justification pas. Tous les Princes d'alors se chercholent qu'à se tromper mutuellement: les manèuvres de ceux qui ne réussificient pas, restoient ensévelies dans l'oubli: au-lieu que les succès de Louis XI. le faisoient regarder comme plus artificieux, quoique souvent il ne sût que plus habile. Si l'on s'est moins recrié contre les autres, c'est que n'aisint pas eu de grandes qualités d'ailleurs, ou a fait moins d'attention à leurs vices.

La conduite de Louis XI. avec fon Père, fut extrêmement criminelle, fans lui être utile. L'Héritier de la Couronne étoit errant & fugitif, quand il auroit du fervir fon Père contre leurs ennemis communs, & rafermir un trône fur le-

quel il devoit monter.

Si Louis a été fils ingrat, je ne crois pas qu'on puisse le taxer d'ávoir été mauvais Père. Il conçut tant de chagrin de la mort de son prémier fils Joachim, qu'il fit vœu de ne plus voir d'autre semme que la Reine, & l'on prétend qu'il a gardé ce vœu. Il eut six enfans de Charlotte de Savoye, dont trois, qui furent Joachim, Louise & François, mouvairent avant lui; Charles, Anne & seame lui survécurent. On a ver quels ioins il prit de sés filles naturelles. Les mariages de ses deux filles légitimes, marquent également un bon Pèré & un Prince sage.

Louis, prévoyant qu'il mourroit avant la majorité de son fils, voulut prendre des mesures afin que la minorité fût tranquile. Il fit épouser au Duc d'Orléans prémier Prince du Sang la Princesse Jeanne, qui par sa vertu pouvoit s'opposer aux entreprises de son mari. En effet la révolte de ce Prince auroit été flus dangereufe qu'elle ne le fut, s'il eut eté secondé par une Princesse ambitieu-On ne peut s'empêcher de convenir que si Louis XII. fut un bon Roi, il n'avoit pas été un Sujet fidèle; il y eut donc autant de justice que de grandeur d'ame dans ce beau mot qu'il dit dans la saite. Un Roi de France ne venge point les iniures du Durd'Orléans. Louis trouvant dans sa fille aines un esprit mâle & propre au Gouvernement, la maria à Pierre, de Bourbon Sire de Beaujeu, & les chargea l'un & l'autre de la tutelle de Charles VIII: disposition d'autant plus sage, que le Sire de Beaujeu, trop éloigné de la Couronne \* pour y prétendre, mais intéressé par sa naissance à la soutenir, ne pouvoit rien gagner, & pouvoit tout perdre à la mort de Charles VIII.

Louis XI. marqua toujours beaucouse de tendresse pour le Dauphin. Il le sit élever à Amboise; & de peur qu'une trop grande affluence de peuple ne corrompst la pureté de l'air, il défendit qu'il

<sup>\*</sup> La branche de Bourbon étoit cadette de celle d'Orléans, d'Angoulême, d'Anjou, de Bourgogne & d'Alençon.

s'y tint ni foire ni marché. Je ne nierai pas que le caractère soupçonneux de Louis n'eut beaucoup de part aux précautions qu'il prenoit pour empêcher qu'on n'aprochât du Dauphin; mais il n'en étoit pas moins attentif à sa conservation, & sentoit que la tranquilité de l'Etat en dépendoit. Le bruit populaire qui se répandit que Charles étoit un en-; fant supposé \*, prouve même combien Louis XI. auroit craint de le perdre. Ce-: pendant l'éducation du Dauphin étoit. trop négligée. La foible santé de ce Prince ne permettoit pas qu'on le fatiguât par des études qui sont plutôt confacrées par l'usage, que par une utilité bien décidée: mais quoique les Princes. soient plus faits pour protéger les Lettres que pour les cultiver, on auroit dû lui en donner quelque connoissance, pour le mettre en état de les protéger avec discernement. Louis XI. craignoit peut-être, en ouvrant l'esprit de son fils. de le rendre moins docile. Ce ne fut que sur la fin de sa vie qu'il lui sit aprendre

<sup>\*</sup> Quelques uns disoient que Charles VIII. étoit file du Roi, mais non pas de la Reine. Ceux qui ont parlé de cette prétendue supposition de Charles VIII. tels que du Haillan & Mathieu, coaviennent que ce n'étoit qu'une tradition populaire. Il en est parlé dans un Manuscrit de la Bibliothèque de Cossilin, no. 2199. intitulé, Remarques & Parsicularités & Histoire. L'Auxeur dit qu'il a apris le détail qu'il fait dans le procès de mort de Pierre Landais, qui cst parmi les papiers de la Maison de Bourbon.

dre quelques maximes propres au Gou-

On reproche à Louis XI. d'avoir vexé fes sujets. Cet article mérite d'être examiné. Il faut convenir qu'il a mis plus d'impôts que ses prédécesseurs \*; il ne s'agit plus que de savoir quel en étoit l'emploi. Ce Prince fut toujours très évoigné du faste; il avoit même quelque-fois une economie trop singulière pour n'être pas affectée†. Sa grande dépense fut pour la chasse, dont il étoit très jaloux. Sa sévérité à cet égard ne contribua pas peu à lui alièner la Noblesse, & faisoit dire alors qu'il étoit plus dangereux de tuer un cerf qu'in homme.

Ses autres plaisirs n'ont pas dû lui couter beaucoup. Depuis qu'il fut monté fur le trône, il n'eut aucune Mastresse reconnue. Quand il seroit vrai, comme on le prétend, qu'il eut quelquesois fait venir auprès de lui des femmes, telles que Huguette de Jacquelin, la Passessilon, jeanne Baillette, Perrette de Châlons & autres; des goûts passagers dans un Prince sont moins dangereux pour un Etat, que s'il se laissoit subjuguer par une Mastresse. Louis n'a jamais été gouverné par les Femmes, ainsi elles n'étoient pas l'objet de ses dépenses; mais il dépen-

† On trouve dans les compres de la Maison, un article de 15 sols pour deux manches neuves.

<sup>\*</sup> Les tailles étolent à dix-huit-cens-mille livres sous Charles VII. Louis XI. les porta à trois millions sept-cens-mille livres.

soit en dévotion des sommes prodigieus ses, dans le tems que sa Maison étoit mal payée & que les Campagnes étolent désertes par les contraintes des Officiers des Tailles. Il devenoit prodigue dans des occasions peu importantes y sans faire accention que les Princes ne peuvers donner qu'aux dépens des Peuples. Il proportionnois moins les préfens aux services qu'on lui rendoit, qu'à la passion dont il étoit agité: cependant, pour exciter l'émulation, les dons des Princes doivent prévenir les demandes, quelquefois même les espérances de jamais le

mérite.

Le principal objet des dépenses de Louis XI, fut l'Etat, dont les charges étoient augmentées. Ce Prince entrese noit des Armées nécessaires, forsisient ou rebâtissoit des Villes, établissoit des Manufactures, rendoit des Rivières navigables, faifoit construire des Edifices. & gagnoit les Ennemis à force d'argent, pour épargner le sang de ses sujets. It ne s'est donné sous son règne que deux batailles; celle de Monthery, & celle de Guinegare; cependant il a fait plus de conquêres par sa policique, que les autres Rois n'en font par les armes. Il acrut le Royaume, du Comté de Rouffillon, des deux Bourgognes, de l'Artois, de la Picardie, de la Provence, de l'Anjou & du Maine. Il abattit la Maison d'Armagnac, divisa celle de Foix, abaissa les Grands, reprima leurs violenviolences, & finit par faire une paix glorieule; la mort, une Armée de foixante-mille hommes en bon état, un train d'artillerie complet, & toutes les places fortifiées & munies.

On ne voit rien dans ce tableau de la vie de Louis X l. qui puisse mériter les savres répandues contre lui. Quel en a donc été le morif? Le voici.

Louis, pour rétablir l'Ordre, la Poiltce & la justice dans le Royaume, sur o Bligé de faire rentrer les Grands dans le devoir. Il est vrai qu'en s'opposant aux rifurpations & à la tyrannie des particuliers, il étendit confidérablement l'Autorite Royale. On vit, pour ainsi dire, une révolution dans le Gouvernement. Ce Prince sembloit se fraver un chemin à la puillance arbitraire; ce qui a fait dire par une explession, qui pour erre populaire n'en est pas moins juste, que Louis XI. a mis les Rois bors de page mais du moins les Peuples cessérent d'éfre esclaves des Grands, & ceux-ci fftent répandre des libelles contre ce Prince. Le Duc d'Alençon, malgré tous ses crimes, trouva un apologiste, qui n'imagina pas d'autre moyen de le justifier. que d'éclater en invectives contre Louis XI. Thomas Bazin, que Louis avoit tiré de l'obscurité pour le faire Evêque de Lisieux, & qu'il combla de biens, trahit la confiance de ce Prince, entra dans pottes les cabales, & finit par sortir du Royaume pour s'attacher aux ennemis de l'Etat. Il écrivit une Histoire abrégée. gée, dans laquelle on remarque la haine que les ingrats conçoivent toujours contre leur bienfaicteur.

Lapassion ne se fait pas moins sentir dans Amelgardus Chanoine de Liège.

Claude Seissel, Evêque de Marseille, n'entreprit l'apologie de Louis XII. que pour flater la haine de ce Prince contre Louis XI. Cet Ecrit n'est qu'une satyre remplie d'interprétations malignes & d'allégations fausses. Seissel dit lui-même que le jugement du public étoit différent du sien \*. On voit du moins que les Peuples s'aplaudissoient de vivre sous son règne, pendant que les Grands le traitoient de tyran, parce qu'il ne leur permettoit pas de l'être.

Il est singulier que ceux qui depuis ont écrit ou prononcé sur Louis XI aient plutôt suivi les Auteurs dont je viens de parler, que Philippe de Commines, qu'ils reconnoissent eux-mêmes pour l'Ecrivain le mieux instruit & le plus judicieux. Je ne voudrois pas cependant adopter absolument le jugement de Commines sur Louis XI. Les éloges qu'il lui donne, tiennent un peu du ressentiment qu'il eut contre le Duc de Bourgogne, & qu'il avoit contre Charles VIII.

La

\* Plusteurs gens, dit Seissel, qui ont été de sou semps, parlent incessamment de lui, & le louent justiques aux vieux, disant qu'il a été le plus lage, le plus puissant, le plus libéral, le plus vailhant, & le plus beureux qui jamais fût en France. Ces éloges étoient aussi exagérés, que les satyres étoient outtées.

## DE Louis XI. Liv. X. 429

La principale erreur où l'on tombe. en voulant peindre les hommes, est de supposer qu'ils ont un caractère fixe, aulieu que leur vie n'est qu'un tissu de contrariétés: plus on les aprofondit, moins on ose les définir. J'ai rapporté plusieurs actions de Louis XI. qui ne paroissent pas appartenir au même caractère. Je ne prétens ni les accorder, ni les rendre conséquentes. Il seroit même dangereux de le faire : ce seroit former un système, & rien n'est plus contraire à l'Histoire, & par conséquent à la vérité. J'ai représenté Louis XI. dévot & superstitieux, avare & prodigue, entreprenant & timide, clément & sevère, fidèle & parjure; tel enfin que je Fai trouvé fuivant les différentes occafions.

Il y a cependant des qualités dominantes qui établissent le caractère. Celui de Louis XI. fut de rapporter tout à l'Ausorité Royale. Quelque dessein qu'il formât, quelque parti qu'il prît, il n'oublioit jamais qu'il étoit Roi; dans sa consiance même, il mettoit toujours une distance entre lui & ses sujets. Sa maxime favorite étoit de dire: Qui ne sait pas dissimuler, ne sait pas règner. Si mon chapeau savoit mon secret, je le brulerois. Louis pouvoit perdre le fruit de cette maxime, en la répétant trop souvent. La dissimulation n'est jamais plus utile qu'à celui qui n'en est pas soupçonné. Louis XI. en eût peut être retiré plus d'avantage,

tage, s'il en ent moins affecté la réputation. Jean d'Arragon écrivoit à Ferdinand son fils de ne point entrer en conférence avec Louis: No favez vous par, lui disoit-il, qu'aussi soit qu'on négotie aute lui, va est vainus? Sa ainstitutation dégénéroit quelquesois en une fausseu dont elle n'est séparée que par un interquelle assez étroit il introduisoit trop souvent dans la politique, la siresse qui l'avilit tour la suplée rarement, & qui l'avilit tour jours.

- Louis avoit le cœur ferme & l'esprit timide. Il étoit prévoyant, mais inquiett plus affable que confiant; il aimoit mieux le faire des alliés que des amis. Comme ii n'avoit guères plus de resentiment des injures, que de reconnoissance des services, il punissoit ou récompensoit par incérêt. Lorsqu'il se déterminoit à punir. il le faisoit avec la dernière sévess té, parce que l'exemple doit être le prémier objet du chaiment. La févorité de ce Prince le tourne en crusuté sur la fin de sa vie: il soupconnoit legèrement, & L'on devenoit criminel des ga'on étoit Auspack. Il fit faire des cages de fer pour enfermer les prisonliers. & des chaînes enormes qu'on apelloit les Fillettes du Rois On précent qu'en faisant donnet la torture aux accusés, il étoit caché derrière une jalousse, pour entendre les interrogatoires. On ne voyoit que des gibots aux environs de son château: c'éteit. a ces affrences marques qu'on re-COII- connoissoit les lieux habités par un Roi.

Plusieurs Ecrivains parlout d'un grand
nombre d'exécutions serieurs qu'il sit
faire par le Prévêt Tristan l'Hermite,
qu'il apelloit son compère. Cet home
me cruel ne se contention pas d'obéir à
fon Mastre, il exécutoit ses ordres avec
un empressement barbare. On pourroit
reprocher à Louis XI. la faveur & la familiarité dont il honoroit ce Ministre de
ses vengeances, qu'il n'auroit du regar-

der que comme l'instrument nécessaire de sa justice. \*

Quand on reproteie à Louis XI. d'avoir employé dans les affaires, des hommes de néant préférablement à couxque leur naissance sembloir intéresser davant tage au bien de l'Etat, on ne fait pas assez d'attention, qu'en des principaux desseins de ce Prince étant d'abaisser les Grands, le positique ne lui permetoir pas de les rendre dépositaires de son autorité: il en a ceptudant employé boautouré: il en a ceptudant employé boautours, que lorsqu'ils lui évoient nécessaires, & dans des occasions ou il pouvoit les desavouer; mais il faisoit une faunt

Ple ne rapporte point les contes ridicules au sujet de Tristan, tels que sa méprise à l'aguire d'un Prieur, qu'on présend qu'il fit mourir pour un autre. Je ne parle pas, non plus du moustrueux alliage de cruauté & de superfirien qu'on reproche à Louis XI. en difant qu'il démandoit à le Vieuge la permission de faire impurir quelqu'un ces cones populaires ne mériseat pas même de tre résuées.

faute dans le choix de ses Agens. Comme il employoit rarement la même personne dans plusieurs affaires, ses Ministres manquoient d'une expérience quel-

quefois préférable aux talens.

Louis, toujours défiant & souvent sufpect, étoit timide dans ses desseins, irrésolu dans ses projets, indécis dans les affaires, mais intrépide dans le danger. Le courage lui étoit naturel, il conservoit le sang froid au milieu du péril. affrontoit la mort, & ne craignoit les fuites d'une bataille que pour l'Etat. Lorsque ce Prince fut obligé de marcher avec le Duc de Bourgogne contre les Liégeois, les Bourguignons ne purent pas s'empêcher de remarquer avec dépit, que le courage impétueux de leur Prince étoit effacé par l'intrépidité tranquile de Louis XI. François II. Duc de Bretagne, étoit le seul qui ne pouvant s'empêcher de reconnoître la prudence de Louis XI. affectoit de douter de sa valeur, en le nommant, par dérission, le Roi Coüard. C'est ainsi que la haine cherche à confondre les vertus d'un ennemi avec les vices qui semblent y avoir quelque rapport extérieur.

Louis n'a commencé à redouter la mort, que lorsque sa santé s'est altérée. Une noire mélancolie le faisit, & ne lui offrit plus que des images funestes. Son

ame s'affoiblit avec ses organes.

· A l'égard de la dévotion de Louis XI. en général, elle étoit sincère, quoiqu'elle ait souvent servi de prétexte à couvrir ses desseins. La dévotion étoit le ton de son siècle. On la voyois sans être fausse, unie aux mœurs les plus dépravées. Plus commune qu'elle ne l'est de nos jours, elle étoit moins éclairée & moins pure. Louis avoit plus de dévotion que de vraie religion & de solide piété. Il tomboit souvent dans la superstition.\*, rarement dans l'hypocrisse.

Louis aimoit & protégeoit les Lettres, qu'il avoit lui-même cultivées. Il fonda les Universités de Valence & de Bourges. Jean Bouchet, Auteur des Annales d'Aquitaine, dit de ce Prince, qu'il avoit de la science acquise, tant légale

On dit que Louis faitant un jout réciter une oraison à saint Eutrope, pour demancher la santé de l'ame & du corps, die au Prêtre qui la récitoit, de suprimer ce qui regardoit l'ame, & que c'étoit affez que le Saint lui fit avoir la santé du corps, sans l'importuner de tant de choses. On trouve le même carachte dans une Lettte de ce Prince à Pierres Cadouet, Prieur de Notre-Dame de Salles à Bourges: Mattre Pierre, mon smi, je vous prietant comme je puis que vous priex incessamment. Dieu & Natre-Dame de Salles pour moi, à ce qu'il leur plaise de m'envoyer la séqure quante; car j'ai une maladie dons les Possicies disent que je ne puis être guéri sans l'al voir; & quand je l'aurai, je vous le serai savoir incentinent. Louis, & plus bas Parrent. Ecrie à Touars le 19. Décembre, Quélque tems après il éctivit au même Prieur la Lettre suivante. Monsieur le Prieur, je vous prie que veuilliez prier N. D do Salles pour (moi, qu'elle me donne guénisen parsaite; au surplus écrivez-moi combienis faut d'argent pour faire un biau treillis devant N. D. Ecris à-Paris le 6. Avril. Signé Louis, & plus bas Parent.

gale qu'historiale, plus que les Rois de France n'appient accoutumé. Gaguin dit, Caltobat litteries, & fupt à quant regibus mos erat, eraditus, i diamento e

: Communes confirme ces témoignages. Louis aveit eu , dit-il , nour siture autre que les Seigneurs que j'ai vus en ca Royaume., [parce queils necles nourreffent seulement qu'à faire les sois en babillemens E en paroles, de nuites lettres ils niona connoissance. Commines donne encore un plus grand éloge à ce Prince, en difant, qu'il aimois à demander & entendre de toutes chofes; il avoit la parale à communidations . Gile fins naturel parfate tement bon: qualité plus précieuse que les Sciences, & fans haquelle siles sons inumiles.

Je crois avoir d'autant mieux repréfenté Louis XI. que je ne me suis proposse que la vérité pour objet. Je n'ai point embrasse de système. Je n'ai pas eru me contredire ni me retracter en le louant d'une action, un moment après l'avoir blame d'une autre. Un Prince parfait n'est qu'une belle chimère, qui peut se trouver dans un Panégyrique, & qui n'a jamais existe dans l'Histoire. Il s'en faut beaucoup que Louis XI. soit fans reproche, peu de Princes en ont mérité d'aussi graves; mais on peut dire qu'il fut également célèbre par les vices & par fes vertus. & que tout mis en balance c'étoit un Roi.

as  $oldsymbol{E}_{i}$  : i , i i iN.

# TABLE

Lis DiE .S

### MATIERES

Contenues dans cette Histoire.

Les lettres e, b, désignent les Tomes I. II.

A.

CHMET. Bacha, Général des Troppes Ottome-Acigne (d') nomme à l'Exeché de Nantes. Adolphe de Gueldres, b. 93 Se. Il est qué. Adornes (les) famille de Gènes. Agnés de Rontgogne, époule de Charles L Duc de Boufbon. a. 306. 676. 314 Aimeries; Gouverneur de Mons. 11 6 166 DE Albanie (le Duc d') frère de Jaques IIL. Rei d'Ecoffe, h 308 676. Albert I, Empereur. Albret ('Alain d') fils de Jean, aine de la Mailon d'Ala. 140, 210, 219, 244, 273, 4; 57. 194, 493 Mbret (sean d') Vicomte de Tartas, fils d'Alain. A. 137. Abra (Charles d') Oncle d'Alain, connu sous le nom de Cader d'Albrer, ou de St. Bafile, b. 57. Il a la tête tranchée. Albret (Alain d') Légat d'Avignon.

Alby (l'Evêque d') Voy. Louis d'Ambois & Robert.

Alby (le Cardinal d'). Voy. Jean Joseph & l'un de Alengon (Jean II, d') Pargain de, Louis XI, & l'un des Chefs de la Praguerie. 4. 0, 14 604, ag. 8a pré-mère condamnation. 29 6ve. 110.; 2000: 1804. 264. 5. se. Sa seconde condamnation. 120 &v. radère. Mencon (Rene d') Comte du Perche, file de Jean II.

a. 101 Ge. ha 120. Erfcis de la wie. b. 357 Gr. Jugement prononcé contre luis 359 6%. Alengen ( Jean d' ) Batard. b. 358 600. Alengon ( Jeanne d') forur naturelle du Comte du Per-- b. 358 che. Alègre (le Sire d'). 4. 343 Allegrin (Guillauine ) Confeiller au Barlement. 4. 355 Alphonfe V. Roi d'Arragón. .a. 28. . 56. 118. 123. 278 Alphonse, Batard d'Arragon. b. 55 Alphonje, Duc de Calabre, fils de Ferdinand Roi de Naples. 4. 365. 396
Alphonit F. Roi de Forrugal, a. 181. 344. 6. 133 600. 162. 194 &c. 202. 244 &c. 278. 307. Sa mort. 440. Son caractère. Alphage; Eveque de Centa. Amboife (Pierre d') Sieur de Chaumont, l'un des Chefs de la Praguerie. 6. 12. 14. 12. 128 6 2. 258
Amboife (Charles d') Sieur de Chaumoni, fils aine de Pierre. a. 254. b. 192. 211. 212. Fait Gouverneur de Bourgogne. b. 243. 260. 297 &c. 318. Sa mort. 342. Son ibid. caractère. Ambolfe ( Jean d') Eveque de Maillezsis, Lieutenants-Général de Bourgogne. Amboise (Louis d') Evêque d'Alby, Lieutenant-General Amboise ( Jean d') Protonotaire. 6 113. 135 Amede VI. Comte de Savoie, Jurnomme le Comtel Vett . . . . . . a. 49 0% Amédee VIII, le prémier qui ait porté le titre de Duc de - Savoie, Ereré elevé au Pontificat fous le nom de Félix . **...** 4 53. 61 66. Amedee IX. Duc de Savoie. a. 74. 286. 307. 314. 329. Amelgardus, Chanoine de Liere. Amurat II. Empeteur des Tures. a. 119 Ge. Sa mort. 122 Antefant, Gouvernout d'Orange. Angadreme (Sainte) Procession de les reliques à Beau-' vais. b. 75 Angers. Sa Chambre des Comptes confervée. b. 318
Anglois. Trève entre les anglois & les François fous Charles VII. a. 27. Legar envoye pour travailler à la paix entre la France & l'Angieterre, 70 60c. Louis Al. tenouvelle la trève avec eux: 2. 213. 266. XI. entrotient fon alliance aver eux. b. 229. Menrie Blogard . Richard degoulene (Jean d') surnommé le Ron, a. 105, 196.

| 2/9/ 32 110110 28/                            |                                |               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| épouser Marie de Bou                          | irgogne.                       | b. 227 &c.    |
| Anjou réuni à la Couro                        |                                | b. 339        |
| Annates abolies,                              |                                | a. 116        |
|                                               | C\                             |               |
| Anne d'Angleterre, troi                       | neme une d'Edonaid             |               |
|                                               | •                              | ರ್.           |
| Anne de Beaujeu. Voy.                         | Anne de France-                | •             |
| Anne de Bretagne, fili                        |                                | de François   |
|                                               |                                |               |
| II. Duc de Bretagne                           | marice a Cuaries A             | itte bars s   |
| Louis XII; b. 107. 34                         |                                |               |
| Anne de Chypre, époul                         | e de Louis L. Duc de           | Savoie. a.    |
|                                               |                                | 277           |
| Anna da Rassas Ella al                        | nia da Tania VI - C            | -//           |
| Anne de France, fille ai                      | HEE OF LOUIS AL. 3             | a nainance.   |
| 4. 98. Promise à N                            | ncolas Marquis du I            | Ponti 1242    |
| 364. b. 91 6c. Mar                            | iée à Pierre de Bou            | ırbon, Sire   |
| de Beaujeu. ibid. 401                         | Tutrice de Charle              | S VIII.408.   |
| Son caractère.                                |                                | 419           |
|                                               |                                |               |
| Anne de Savoie, fille d'A                     | meges 14.                      | . 6. 275.     |
| Annonciades instituées.                       | V.,                            | b. 102        |
| Antoine, Batard de Bot                        | irgogne. 4. 221. b             | . 205. 252.   |
| Aoust. ( Ogier & Bernar                       |                                |               |
| eroni I office or perman                      |                                |               |
| 4. 1                                          |                                | 403           |
| Apel au futur Concile.                        | <b>6.</b> 160                  | 6. 167. 188   |
| Arcinges (des) Gouvers                        | ieut du Château d'             | Jilon, con-   |
| damné à mort.                                 | · · · · · = <del>- · · ·</del> | 4. 319        |
| Arca (Jeanne d') apellée                      | nommunament to Be              |               |
|                                               | communement is be              |               |
| léans.                                        |                                | ્ 4. 6 છેલ્.  |
| Armagnae (d') maison<br>Armagnae (d') Bernard | descendante de Clov            | 18. 4. ISS    |
| Armagnac (d') Bernard                         | VII. Connetable.               | .a. 30        |
| Armagnas (d') Jean IV.                        | fils ainé du Connêts           | ble. 4. 24    |
|                                               |                                | &             |
| 4                                             | die de Toen 199                |               |
| Armagnas (d') Jean V.                         | nis de Jean IV. 4.6            | 9, 110, 210,  |
| 212. Se joint à la li                         | igue du Bien public            | . 215 Gr.     |
| 244. 272. 372. Déclar                         | é criminel de lèze-ma          | iesté. 374.   |
| b. 57. Précis de la vi                        | e. 86 fore. Il eft end         | ss. Son       |
|                                               |                                | A OR Cu-      |
| caractère.                                    |                                | b. 86 600     |
| Armagnas (Bernard d') (e                      | cona fils du Connêta           | Die, Com-     |
| re de la Marche & Go                          | uverneur de Louis XI           | . 4 10        |
| Armagnae ( Jaques d') i                       |                                |               |
| Connetable, Duc de                            | Namonee & Pair de              | France.       |
| Connectore, Duc te.                           | Elements of west de l          | du Dia-       |
| 258 &c. 201. 210 &c.                          | Rufte dans is tidat            | an Ricu       |
| public. 214. 272. 373 &                       | rc. Déclaré convainci          | i de crime    |
| de lèze majesté. 374.                         | Précis de sa vie.              | 245 Bre-      |
| Eft exécuté avec appare                       |                                | b. 247        |
| Annance (In Disease d'                        | N Stone Blooms do L            |               |
| Armagnas (le Batard d'                        | . voy. Barard ae Le            |               |
| Armagnaes (les ) Parti d                      | e la Mailon d'Orléans          |               |
| Arnoul de Gueldres.                           |                                | b. 93         |
| Tome II.                                      | <b>T</b>                       | Arpajon       |
|                                               | •                              | 20, 1, m) 4 W |

#### TABLE

Arpajon (Gui d') Vicomte de Lautrec. bi Mo Arras. Ses armes. 316 Gre. Artus de Bourbon. b. 53· Artus de Bretagne, Comte de Richemont, Connétable. a. 7. 13. 45. Astrologue. Réponse adroite d'un Astrologue. b. 413 Attendule. Voy. Sforce. Aubuffon (Pierre d') Grand-Maltre de l'Ordre de Malb. 320 Ave-Maria (les Religieuses de l') leur fondation à Pa-Aumale (le Batard d'). Voy. Louis de Harcourt. Aumonier (Grand) de France. Origine de cette Digni-Auron (d'). Voy. Aoust. Autriche (le Mailon d'). Sa foiblesse du tems de Char-· les VII. 4. 11 Auvergne. Précis de l'histoise de ce Comté. 4. 63 Anvergne (le Comte Dauphin d'). 6. 343. 6. 34. 77. B.

Bagnioni, Prêtre, conjuré contre les Médicis. b. 265 Bejezet II. fils ainé de Mahomet II. à qui il succède. b. 385 Gr. 399 Baillet, Maitre des Requêtes. Balue (Jean) Eveque d'Evreux, puis d'Angers, Cardinal , Miniftre de Louis XI. a. 294, 211, 314. 319. · 324. 325. Son caractère, & précis de sa vie. 346 Be. Est enfermé dans une cage de fer. 162. Mis en liberté. b. 337. Comblé d'honneur à Rome. 338. 373. Légat en France. Dalzac (Rufec de ). b. 45. 87. 90. Poursuivi criminel-· lement & renvoyé absous. b. 295 Bandini, conjute contre les Médicis. b. 265 &c. Barbe (Pierre) neveu du Pape Eugène IV. Voy. Paul · II. Pape. Barde (le Site de la ). Voy. Jean Itayer. Bataille (Nicolas) habile jusisconsulte, sa mort. 1.380 Baudot, Conseiller au Parlement. 4. 370 b. 323. 358 Baudouin, Bâtard de Bourgogne. J. 21 &v. 205 Baudriceurt. a. 232. 5, 739. 334. 401 Bavière (Robert de) Electeur de Cologne. b. 124. 144 Bayers, Ambassadeur de Charles VII. a. 36. . . . Bayeux

Buyenx (l'Evêque de ). Voy. Louis de Harcourt. Bayonne, réunie à la Couronne. b. 71 Gri Bazin (Thomas) Evêque de Lizieux. a. 240 &c. b. 423 Beaufremont. Beaujeu (le Sire de ). Voy. Pierre de Bourbon. Beaumont, Matéchal de Bourgogne. 4. 26 Beaumont, faction qui divise la Navarre. **4.** 345 Beaumont, (le Comte de).

Beaumont (Louis de) Seigneur de la Forêt & du Ploffis. Bedune (Jean de ) Argentier du Dauphin Charles. b. 98 Beanvais. Privilèges & exemtions de cette ville. b. 74 & e. Beauveau, Seigneur de Précigny, Prémier-Président de la Chambre des Comptes, Lieutenant-Général du Royaume.

Beauveau (Antoine de) Seigneur de Pontpéan. . 200 Beauveau (Jean de ) Evêque d'Angers. 4. 128. 346 &c. Déponille de son Eveche. 349 fre. Rétabli. Belee, Envoyé secret du Cardinal Balue, arrêté. 6. 343 Ere. Berghes ( Jean de ) Seigneur de Walhain. b. 288, 390 Bernes (Gabriel de) Maître-d'hôtel de Louis Dauphin-4. 20. 35. 70. 78 Berruyer, jeune enfant savorisé de Louis XI. Berry (le Duc de). Voy. Charles de France, & François. Besançon. Privilèges de cette ville. b. 316. 352. L'Univerlité de Dôle y est transférée. Befferion (le Cardinal) Légat en France. 1. 19. 79 &c. Biffière (Macé de la) Officier du Comte du Perche. L. Benil (de ) Le Comté de Sancerre passe dans cette mai-Bruil (Jean de) Comte de Sancerre. a. 33 &c. 244. 253 &c. Chevalier de l'Ordre de St. Michel. 365. 3704 b. 33. 73<sup>.</sup> Beuil (Antoine de ) Comte de Sancerre, fils de Jean, époux de Jeanne fille naturelle de Charles VII. a. 63 Beuil (Louis de ) Bien publie (la Ligue du ) Principe de cette Ligue, a-205. Batzille de Montlheri. 221. Siège de Paris. 295. Traites de Conflans & de Saint Maur. 246 6%. Bievre. Débordement de cette rivière. b. 363 Dievres, Gouverneur de Nancy. b. 194 206 Birel (Jean ) Général des Chartreux. Bitche (Guillaume de ). a. 325. b. 11 204. 210. 243 Blenche de Navatte, éponse de Jean d'Arragon, & hécitière

#### T A B L E

Arpajon (Gui d') Vicomte de Lautrec. S. Mo Arras. Ses armes. 316 6%. Artus de Bourbon. b. 53 Artus de Bretagne, Comte de Richemont, Connétable. Astrologue. Réponse adroite d'un Astrologue. b. 413 Attendule. Voy. Sforce. Aubuffon (Pierre d') Grand-Maître de l'Ordre de Malb. 320 Ave-Maria (les Religieuses de l') leur fondation à Palis. Aumale (le Batard d'). Voy. Louis de Harcourt. Aumonier (Grand) de France. Origine de cette Digni-Auron (d'). You. Aoust. Autriche ( la Mailon d' ). Sa foiblesse du tems de Char-· les VII. 4. 11 Auvergne. Précis de l'histoise de ce Comté. 4. 63 Anvergne (le Comte Dauphin d'). di 343. h. 34. 77. 330.

в.

BADE (le Marquis de). Bejazet II. file ainé de Mahomet II. à qui il succède. L. 385 Gr. 399 Baillet . Maître des Requêtes. Balve (Jean) Eveque d'Evreux, puis d'Angers, Cardinal, Ministre de Louis El. a. 294, 21 E. 214, 319. · 324. 325. Son caractère, & précis de sa vie. 346 Be. Est enfermé dans une cage de fer. 162. Mis en liberté. J. 337. Comblé d'honneur à Rome. 388. 373. Légat en France. Balzac (Rufec de ). b. 45. 97. 90. Poursuivi criminel-· lement & renvoyé absous. å. 29g Bandini, conjure contre les Médicis. b. 265 & ... Barbo (Pierre) neveu du Pape Eugène IV. Voy. Paul II. Pape. Barde (le Site de la ). Voy. Jean Stayer. Bataille (Nicolas) habile jurisconsulte, sa mort. b. 380 Batarnay, Envoyé de Louis XI. Baudot, Conseiller au Parlement. **4.** 370 *b.* 323. 358 Baudonin, Bâtard de Bourgogne. J. 21 6v. 205 Baudriceurt. a. 282. 8. 139. 334. 401 Bavière (Robert de) Electeur de Cologne. 1. 124. 144 Bayers, Ambassadeur de Charles VII. ø. 36.

... Bayes x

| Buyeux (l'Eveque de ). Voy. Louis de Harcou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rt.          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 71 Grei    |
| Bazin (Thomas ) Evêque de Lizieux. 4.340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Beaufrement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _ #. IO6     |
| Beaujeu (le Sire de ). Voy. Pierre de Bourbo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Beaumont, Maréchal de Bourgogne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4.</b> 26 |
| Beaument, faction qui divise la Navarre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ø. 345       |
| Beaumont, (le Comte de).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6. 345       |
| Beaumont (Louis de) Seigneur de la Forêt & d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n Pleffie.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4. 365       |
| Reduce ( Torm Job Assembles & Double Clie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Bedune (Jean de) Argentier du Dauphin Chal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 165. 7. 98   |
| Beauvais. Privilèges & exemtions de cette ville.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74000        |
| Beauveau, Seigneur de Précigny, Prémier-Pré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lident de    |
| la Chambre des Comptes, Lieutenant-Généra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ıl du Ro-    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 160. 17E     |
| Beauveau (Antoine de ) Seigneur de Pontpéan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Beauveau (Jean de ) Evêque d'Angers. a. 128.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 246 Fore     |
| Déponillé de son Eveché. 349 Gr. Rétabli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Deponine de fon Evecne, 349 cm. Rethon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 362          |
| Bêlée, Envoyé secret du Cardinal Balue, arrêt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S            |
| Berghes (Jean de ) Seigneur de Walhain. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 388. 390     |
| Bernes (Gabriel de) Maître-d'hôtel de Louis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dauphine     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 70. 78     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a. 440       |
| Berry (le Duc de). Voy. Charles de France,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Re France    |
| Derry ( le Duc de ). Yoy, Charles de Flance,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | oc rrom-     |
| gois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| Besançon. Privilèges de cette ville. b. 316. 352.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L'Uni-       |
| verfiré de Dôle y est transférée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 354          |
| Beffarion (le Cardinal) Légat en France. 🌬 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | · 79 80c.    |
| Billière (Macé de la) Officier du Comte du P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 358          |
| Benil ( de ) Le Comté de Sancerre passé dans c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| fon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4. 63        |
| Bruil (Jean de ) Comte de Sancerre. a. 33 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 253 &c. Chevalier de l'Ordre de St. Michel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 365. 370a    |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 33. 73     |
| Beuil (Antoine de ) Comte de Sancerre, fils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | de Tean.     |
| époux de Jeanne fille naturelle de Charles V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IL 4. 68     |
| Beuil (Louis de ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A. 54        |
| Bien publie (la Ligue du) Principe de cette I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 205. Batzille de Montlheri. 221. Siège de Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 246 66       |
| Bievre. Débordement de cette rivière.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 363        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 196 206      |
| Birel (lean) Général des Chartreux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a. 50        |
| Bitche (Guillaume de ). a. 325. b. 128 204.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 210. 248     |
| Blanche de Navatre, épouse de Jean d'Arragos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| " The second of | .,           |
| Т 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | titière      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |

#### T A B L E

| ritière de la Couronne de Navarre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bienche de Navarre, fille ainée de Jean d'Arra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a, 134                                                                                                                                           |
| pouse d'Henri IV. Roi de Castille. 4. 134. Ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nndide                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |
| a. 136. 343 &c. Sa mort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4. 137                                                                                                                                           |
| Blanchefert, Maréchal des Logis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | b. 309                                                                                                                                           |
| Blanchet, Sécretaire du Duc de Bretagne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | b. 361                                                                                                                                           |
| Blomont (Claude de) Sénéchal de St. Die. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L04. Z05                                                                                                                                         |
| Bloffet (Jean ) Commandant des Compagnies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | trancor.                                                                                                                                         |
| ses des Gardes-du-corps. 4, 65, 5, 110, 166, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 302                                                                                                                                              |
| Boccanégra (Guillaume) Capitan de Gènes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a. 68                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28 De-                                                                                                                                           |
| Bebeme. Objet de l'attention du Concile de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bâlc. 🚜                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 186 Gr.                                                                                                                                          |
| Behémiens, vagabonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a. 341                                                                                                                                           |
| Bolette, Ambassadeur de Milan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b. 80                                                                                                                                            |
| Ben ( jean ) condamné à mort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | b. 199                                                                                                                                           |
| Bonne d'Artois, seconde femme de Philippe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | le Bon.                                                                                                                                          |
| Duc de Bourgogne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4. 10                                                                                                                                            |
| Bonne de Savoie, fille de Louis I. mariée à Gale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | as Duc                                                                                                                                           |
| de Milan. 4. 204. 288. 314 &c. b. 267. 281. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15. 475                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72. 418                                                                                                                                          |
| Bouchage (du) chargé de plusieurs députations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
| missions. b. 50. 118. 136. 207. 236. 261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |
| Beuchet (Guillaume) Conseiller au Parlement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3443                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |
| Paufile le Ture . Gouverneur de Pernignen . Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . yo                                                                                                                                             |
| Boufile-le-Juge, Gouverneur de Perpignan, Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mte de                                                                                                                                           |
| Boufile-le Juge, Gouverneur de Perpignan, Co<br>Castres, b. 117. 136. 246. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mte de                                                                                                                                           |
| Boufile-le-Juge, Gouverneur de Perpignan, Co<br>Castres, b. 117. 136. 246. 2<br>Roulauger (Jean) Prémier-Président. a. 166. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mte de<br>47- 249<br>99- 354-                                                                                                                    |
| Boufile-le Juge, Gouverneur de Perpignan, Co. Caftres.  b. 117. 136. 246. 2  Boulanger (Jean) Prémier-Pichident. a. 166. 2  b. 20. 59. 168. 169 & S. Mort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mte de<br>47. 249<br>99. 354.<br>379 84.                                                                                                         |
| Boufile-le Juge, Gouverneur de Perpignan, Co. Cafaces, b. 117. 136. 246. 2 Boulanger (Jean) Prémier-Préfident, a. 166. 2 b. 20. 59. 168. 169 &c. Sa mort. Bouleone (le Comte de l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mte de<br>47. 249<br>99. 354.<br>379 64.                                                                                                         |
| Boufile-le Juge, Gouverneur de Perpignan, Co. Cafaces, b. 117. 136. 246. 2 Boulanger (Jean) Prémier-Préfident, a. 166. 2 b. 20. 59. 168. 169 &c. Sa mort. Bouleone (le Comte de l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mte de<br>47. 249<br>99. 354.<br>379 64.                                                                                                         |
| Boufile-le-Juge, Gouverneur de Perpignan, Co. Caftres.  b. 117. 136. 246. 2  b. 20. 59. 168. 169 & Sa mort.  Boulagne (le Comte de).  Bourbon (le Comte de).  Bourbon (le Cardinal de). Voy. Charles I & Jean Bourbon (le Cardinal de). Voy. Charles II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mte de<br>47. 249<br>99. 354.<br>379 64.                                                                                                         |
| Boufile-le-Juge, Gouverneur de Perpignan, Co. Caftres.  b. 117. 136. 246. 2  b. 20. 59. 168. 169 6v. Sa mort.  b. 20. 59. 168. 169 6v. Sa mort.  b. Boulegno (le Comte de).  Bourbon (le Duc de). Voy. Charles I & Jean Bourbon (le Cardinal de). Voy. Charles II.  Bourbon (le Ràtard de). Voy. Leuis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | omte de<br>47. 249<br>99. 354.<br>379 6vr.<br>13. b. 24                                                                                          |
| Boufile-le-Juge, Gouverneur de Perpignan, Co. Caftres.  b. 117. 136. 246. 2  Boulanger (Jean) Prémier-Préfident. a. 166. 2  b. 20. 59. 168. 169 6r. Sa mort.  b. Boulegne (le Comte de).  Bourbon (le Cardinal de). Voy. Charles I & Jean Bourbon (le Cardinal de). Voy. Charles II. Bourbon (le Ratard de). Voy. Louis.  Bourbon Montpensier. Les Comtés d'Auvergne &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mte de<br>47. 249<br>99. 354.<br>379 6%.<br>13. 5. 24<br>II.                                                                                     |
| Boufile-le-Juge, Gouverneur de Perpignan, Co. Cafaces, b. 117. 136. 246. 2 Boulanger (Jean) Prémier-Préfident. a. 166. 2 b. 20. 59. 168. 169 66. Sa mort. Bourbon (le Comte de). Bourbon (le Duc de). Voy. Charles I & Jean Bourbon (le Cardinal de). Voy. Charles II. Bourbon (le Râtard de). Voy. Leuis. Bourbon Montpensier. Les Comtés d'Auvergne & mont passer dans cette maison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mte de<br>47. 249<br>99. 354-<br>379 6%.<br>13. b. 24<br>II.                                                                                     |
| Boufile-le-Juge, Gouverneur de Perpignan, Co. Caftres.  b. 117. 136. 246. 2  b. 20. 59. 168. 169 6%. Sa mort.  b. 20. 59. 168. 169 6%. Sa mort.  b. Boulegne (le Comte de).  Bourbon (le Cardinal de). Voy. Charles II.  Bourbon (le Râtard de). Voy. Charles III.  Bourbon (le Râtard de). Voy. Leuis.  Bourbon Montpensier. Les Comtés d'Auvergne & mont passent des cette maison.  Bourboulles (Hélie de). Cordelier. Evêque de Pé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mte de<br>47. 249<br>99. 354.<br>379 67.<br>13. b. 24<br>II.<br>de Clera<br>4. 63                                                                |
| Boufile-le-Juge, Gouverneur de Perpignan, Co. Caftres.  b. 117. 136. 246. 2  b. 20. 59. 168. 169 6%. Sa mort.  b. 20. 59. 168. 169 6%. Sa mort.  b. Boulegne (le Comte de).  Bourbon (le Cardinal de). Voy. Charles II.  Bourbon (le Râtard de). Voy. Charles III.  Bourbon (le Râtard de). Voy. Leuis.  Bourbon Montpensier. Les Comtés d'Auvergne & mont passent des cette maison.  Bourboulles (Hélie de). Cordelier. Evêque de Pé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mte de<br>47. 249<br>99. 354.<br>379 67.<br>13. b. 24<br>II.<br>de Clera<br>4. 63                                                                |
| Boufile-le-Juge, Gouverneur de Perpignan, Co. Castres.  b. 117. 136. 246. 2 b. 20. 59. 168. 169 6v. Sa mort.  b. 20. 59. 168. 169 6v. Sa mort.  b. Boulegne (le Comte de).  Bourbon (le Cardinal de). Voy. Charles II.  Bourbon (le Râtard de). Voy. Charles II.  Bourbon (le Râtard de). Voy. Leuis.  Bourbon Montpensier. Les Comtés d'Auvergne & mont passen dans cette maison.  Romdeilles (Hélie de) Cordelier, Evêque de Pérpuis Archevêque de Tours.  b. 65.  Bourges. Son Université. a. 179. b. 429. Police                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mte de<br>47. 249<br>99. 354.<br>379 67.<br>13. b. 24<br>II.<br>de Clera<br>4. 63                                                                |
| Boufile-le-Juge, Gouverneur de Perpignan, Co. Castres.  b. 117. 136. 246. 2  Boulanger (Jean) Prémier-Président. a. 166. 2  b. 20. 59. 168. 169 64. Sa mort.  Boulogne (le Comte de).  Bourbon (le Duc de). Voy. Charles I & Jean Bourbon (le Cardinal de). Voy. Charles II.  Bourbon (le Râtard de). Voy. Louis.  Bourbon Montpensier. Les Comtés d'Auvergne & mont passent dans cette maison.  Bourdeilles (Hélie de) Cordelier, Evêque de Pérpuis Archevêque de Tours.  b. 65.  Bourges. Son Université. a. 179. b. 429. Police te ville.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mte de<br>47. 249<br>99. 354-<br>37. 676-<br>3. 6. 24<br>II.<br>de Cler-<br>a. 63<br>rigueux,<br>382 676-<br>de cet-<br>b. 118                   |
| Boufit-le-Juge, Gouverneur de Perpignan, Co. Caftres.  b. 117. 136. 246. 2 b. 20. 59. 168. 169 & Sa mort.  b. 20. 59. 168. 169 & Sa mort.  b. 20. 59. 168. 169 & Sa mort.  Boulegne (le Comte de).  Bourbon (le Comte de).  Bourbon (le Cardinal de). Voy. Charles II.  Bourbon (le Râtard de). Voy. Louis.  Bourbon Montpensier. Les Comtés d'Auvergne & mont passent dans cette maison.  Bourbou Montpensier Les Comtés d'Auvergne & Montpensier de Cordelier, Evêque de Pérpuis Archevêque de Tours.  Bourges. Son Université. 4. 179. 5. 429. Police te ville.  Bourgess Précis de l'histoire de ce Duché. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mte de<br>47. 249<br>99. 354-<br>379 Ør.<br>37. 8. 24<br>II.<br>de Cler-<br>4. 63<br>rigueux,<br>381 Øre.<br>de cet-<br>b. 118<br>27 Øre.        |
| Boufit-le-Juge, Gouverneur de Perpignan, Co. Caftres.  b. 117. 136. 246. 2 b. 20. 59. 168. 169 & Sa mort.  b. 20. 59. 168. 169 & Sa mort.  b. 20. 59. 168. 169 & Sa mort.  Boulegne (le Comte de).  Bourbon (le Comte de).  Bourbon (le Cardinal de). Voy. Charles II.  Bourbon (le Râtard de). Voy. Louis.  Bourbon Montpensier. Les Comtés d'Auvergne & mont passent dans cette maison.  Bourbou Montpensier Les Comtés d'Auvergne & Montpensier de Cordelier, Evêque de Pérpuis Archevêque de Tours.  Bourges. Son Université. 4. 179. 5. 429. Police te ville.  Bourgess Précis de l'histoire de ce Duché. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mte de<br>47. 249<br>99. 354-<br>379 Ør.<br>37. 8. 24<br>II.<br>de Cler-<br>4. 63<br>rigueux,<br>381 Øre.<br>de cet-<br>b. 118<br>27 Øre.        |
| Boufile-le-Juge, Gouverneur de Perpignan, Co. Castres.  b. 117. 136. 246. 2  Boulanger (Jean) Prémier-Président. a. 166. 2  b. 20. 59. 168. 169 6. Sa mort.  b. Boulegne (le Comte de).  Bourbon (le Cardinal de). Voy. Charles I & Jean  Bourbon (le Cardinal de). Voy. Charles II.  Bourbon (le Ritard de). Voy. Leuis.  Bourbos Montpensier. Les Comtés d'Auvergne & mont passent dans cette maison.  Bourdeilles (Hélie de) Cordelier, Evêque de Péi puis Archevêque de Tours.  Bourges. Son Université. a. 179. b. 429. Police te ville.  Bourgagne Précis de l'histoire de ce Duché. a.  Haine entre les Maisons d'Orléans & de Bourges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mte de<br>47. 249<br>99. 354-<br>37. 6%-<br>33. 5. 24<br>II.<br>de Cler-<br>4. 63<br>rigueux,<br>382 6%-<br>5. 118<br>37 6%-<br>12 8%-<br>13 8%- |
| Boufile-le-Juge, Gouverneur de Perpignan, Co. Castres.  b. 117. 136. 246. 2  b. 20. 59. 168. 169 & Sa mort.  Boulanger (Jean) Prémier-Présidents. a. 166. 2  b. 20. 59. 168. 169 & Sa mort.  Bourbon (le Comte de).  Bourbon (le Cardinal de). Voy. Charles I & Jean Bourbon (le Râtard de). Voy. Charles II.  Bourbon Montpensier. Les Comtés d'Auvergne & mont passen dans cette maison.  Bourbon Melie de) Cordelier, Evêque de Pérpuis Archevêque de Tours.  Bourges. Son Université. a. 179. b. 429. Police te ville.  Bourgagne. Précis de l'histoire de ce Duché. a.  Haine entre les Maisons d'Orléans & de Bourgagne (le Duc de). Voy. Philippe & Charles Line La Lippe & Charles Lippe Sa Lippe & Charles Lippe & Charles Lippe & Charles Lippe & Charles Lippe Lippe Lippe Lippe & Charles Lippe Lippe Lippe Lippe & Charles Lippe | mte de 47. 249 99. 354. 379 604. 33. b. 24 II.  de Clerate 63 rigueux, 381 606. de cet- b. 118 37 606. urgogne. 38 606. les.                     |
| Boufile-le-Juge, Gouverneur de Perpignan, Co. Castres.  b. 117. 136. 246. 2  b. 20. 59. 168. 169 & Sa mort.  Boulanger (Jean) Prémier-Présidents. a. 166. 2  b. 20. 59. 168. 169 & Sa mort.  Bourbon (le Comte de).  Bourbon (le Cardinal de). Voy. Charles I & Jean Bourbon (le Râtard de). Voy. Charles II.  Bourbon Montpensier. Les Comtés d'Auvergne & mont passen dans cette maison.  Bourbon Melie de) Cordelier, Evêque de Pérpuis Archevêque de Tours.  Bourges. Son Université. a. 179. b. 429. Police te ville.  Bourgagne. Précis de l'histoire de ce Duché. a.  Haine entre les Maisons d'Orléans & de Bourgagne (le Duc de). Voy. Philippe & Charles Line La Lippe & Charles Lippe Sa Lippe & Charles Lippe & Charles Lippe & Charles Lippe & Charles Lippe Lippe Lippe Lippe & Charles Lippe Lippe Lippe Lippe & Charles Lippe | mte de 47. 249 99. 354. 379 604. 33. b. 24 II.  de Clerate 63 rigueux, 381 606. de cet- b. 118 37 606. urgogne. 38 606. les.                     |
| Boufile-le-Juge, Gouverneur de Perpignan, Co. Castres.  b. 117. 136. 246. 2 b. 20. 59. 168. 169 Grs. Sa mort. b. 20. 59. 168. 169 Grs. Sa mort. b. Boulegne (le Comte de).  Bourbon (le Comte de). Voy. Charles I & Jean Bourbon (le Cadinal de). Voy. Charles II. Bourbon (le Bâtard de). Voy. Leuis. Bourbon Montpensier. Les Comtés d'Auvergne & mont passent dans cette maison. Bourges. Son Université. a. 179. b. 429. Police te ville. Bourgagne Précis de l'histoire de ce Duché. a. Haine entre les Maisons d'Orléans & de Bourgagne (le Duc de). Voy. Philippe & Charl Bourgagne (le Duc de). Voy. Philippe & Charl Bourgagne (la Duchesse douairière). Voy. Maidorc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mte de 47. 249 99. 354. 379 604. 33. b. 24 II.  de Clerate 63 rigueux, 381 606. de cet- b. 118 37 606. urgogne. 38 606. les.                     |
| Boufile-le-Juge, Gouverneur de Perpignan, Co. Castres.  b. 117. 136. 246. 2  Boulanger (Jean) Prémier-Président. a. 166. 2  b. 20. 59. 168. 169 6v. Sa mort.  b. Boulegne (le Comte de).  Bourbon (le Cardinal de). Voy. Charles I & Jean  Bourbon (le Cardinal de). Voy. Charles II.  Bourbon (le Râtard de). Voy. Leuis.  Bourbon Montpensier. Les Comtés d'Auvergne & mont passen dans cette maison.  Bourdeilles (Hélie de) Cordelier, Evêque de Péipuis Archevêque de Tours.  Bourges. Son Université. a. 179. b. 429. Police te ville.  Bourgagne Précis de l'histoire de ce Duché. a.  Haine entre les Maisons d'Orléans & de Bourgagne (le Duc de). Voy. Philippe & Charl  Bourgagne (la Duchesse douairière). Voy. Malbo.  Bournazel. Voy. Masso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mte de 47. 249 99. 354. 379 604. 33. b. 24 II.  de Clerate 63 rigueux, 381 606. de cet- b. 118 37 606. urgogne. 38 606. les.                     |
| Boufile-le-Juge, Gouverneur de Perpignan, Co. Castres.  b. 117. 136. 246. 2  Boulanger (Jean) Prémier-Président. a. 166. 2  b. 20. 59. 168. 169 6v. Sa mort.  b. Boulegne (le Comte de).  Bourbon (le Cardinal de). Voy. Charles I & Jean  Bourbon (le Cardinal de). Voy. Charles II.  Bourbon (le Râtard de). Voy. Leuis.  Bourbon Montpensier. Les Comtés d'Auvergne & mont passen dans cette maison.  Bourdeilles (Hélie de) Cordelier, Evêque de Péipuis Archevêque de Tours.  Bourges. Son Université. a. 179. b. 429. Police te ville.  Bourgagne Précis de l'histoire de ce Duché. a.  Haine entre les Maisons d'Orléans & de Bourgagne (le Duc de). Voy. Philippe & Charl  Bourgagne (la Duchesse douairière). Voy. Malbo.  Bournazel. Voy. Masso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mte de 47. 249 99. 354. 379 604. 33. b. 24 II.  de Clerate 63 rigueux, 381 606. de cet- b. 118 37 606. urgogne. 38 606. les.                     |
| Boufile-le-Juge, Gouverneur de Perpignan, Co. Castres.  b. 117. 136. 246. 2 b. 20. 59. 168. 169 Grs. Sa mort. b. 20. 59. 168. 169 Grs. Sa mort. b. Boulegne (le Comte de).  Bourbon (le Comte de). Voy. Charles I & Jean Bourbon (le Cadinal de). Voy. Charles II. Bourbon (le Bâtard de). Voy. Leuis. Bourbon Montpensier. Les Comtés d'Auvergne & mont passent dans cette maison. Bourges. Son Université. a. 179. b. 429. Police te ville. Bourgagne Précis de l'histoire de ce Duché. a. Haine entre les Maisons d'Orléans & de Bourgagne (le Duc de). Voy. Philippe & Charl Bourgagne (le Duc de). Voy. Philippe & Charl Bourgagne (la Duchesse douairière). Voy. Maidorc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mte de 47. 249 99. 354. 379 604. 33. b. 24 II.  de Clerate 63 rigueux, 381 606. de cet- b. 118 37 606. urgogne. 38 606. les.                     |

| Boutillac, Député de Louis XI.                                                          | b. 243                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Brancas.                                                                                | a. 232                  |
| Brantome. Caradtere de cet Ecrivain.                                                    | b. 67                   |
| Bresse (le Comte de). Voy. Philippe de Savoy                                            | 5.                      |
| Bretagne (le Duc de). Voy. François II.                                                 |                         |
| Bretailles, Gentilhomme Gascon.                                                         | b. 159                  |
| Bretevoux, Député de Louis XI.                                                          | b. 313                  |
| Brewil (du) Sénéchal de Rennes.                                                         | 4, 304                  |
| Breze (Pierre de ) Capitaine de Rouen, & G<br>néchal de Normandie. e. 53. 62 876, 106 8 | ranu-se-                |
|                                                                                         | 253. 258                |
| Breze (Jaques de) fils de Pietre, Sénéchal de                                           | Mormone                 |
| die, epoux de Charlotte fille naturelle de Ch                                           | ries VII.               |
|                                                                                         | 64. 108                 |
| Breze (Louis de) Capitaine de Rouen, & Lie                                              | utenant-                |
| Général de Normandie.                                                                   | 4. 273                  |
| · Briconnet (Jean) Receveus-Général des Finance                                         | S. J. 98.               |
|                                                                                         | 404                     |
| Briconnet (Guillaume) Manufactures établies                                             | lous fa                 |
| ditection.                                                                              | b. 341                  |
| Brise, Ecuyer de Louis XI.                                                              | <b>■</b> <i>b</i> , 236 |
| Broffe (le Seigneur de ). Voy. Jean Tiercelin.                                          |                         |
| Brunet de Longchamp, Lieutenant du Grande                                               | Sénéchal                |
| de Normandie.                                                                           | 256 Br.                 |
| Bruyère (Jean) Médecin du Comte d'Estempes. a                                           | . 169 &c.               |
| Buli (Oudard de ) Député d'Arras, décapité.                                             | <i>b.</i> 221           |
| C.                                                                                      |                         |
|                                                                                         |                         |
| Calabre (le Duc de). Voy. Alphonfe, Jea                                                 | b. 372                  |
| Calabre (le Duc de). Voy. Alphonse, Jea                                                 | n Char-                 |
| les, Nicolas.                                                                           |                         |
| Calixte III. Pape.                                                                      | 6. 179                  |
| Calixtins, nom donné aux Bohémiens.                                                     | 4. 187                  |
| Cambray (Jean de) Directeur de la Monnoie                                               | établie à               |
| Dijon.                                                                                  | b. 341                  |
| Cambray (Armand de) Député de Louis XI. J.                                              | 347. Son                |
| caractère.                                                                              | ibid. &c.               |
| Campobasse (le Comte de ) perfide Ministre de                                           | ı Duc de                |
| Bourgogne. s. 232. h. 144. 188 &c. 199, 202                                             |                         |
| Canus (le) de Beaulieu.                                                                 | a. 7                    |
| Candale (le Comte de) Viceroi du Rouffillon                                             | a. 165                  |
| Caraman de Leonac (Pierre de ) Député de                                                |                         |
| Carbonnel, Gouverneur de l'Ile de Gersai,                                               | b. 280                  |
| Cardonne (la) Comte de Prades,                                                          | 4. 276                  |
| Carmain (le Vicomte de ).                                                               | <i>p.</i> 113           |
| AM MANY FOR TRADUCTOR OF NO.                                                            | 4. IL                   |

#### T A B L E

| Carondelet (Jean de                        | ) Député du Duc          | ac Bourgogne.                           | ٠,          |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|                                            | • • .                    | 283. b.                                 | 53          |
| Casimir IF. Roi de                         | Pologne.                 | <i>b</i> . 3                            | 04          |
| Casteluau, Envoyé d                        | e Louis XI.              | b. 3                                    | 113         |
| Caftriot (Georges),                        | Voy Scanderber           | <i>.</i> .                              |             |
| Catalans (les) dep                         | neens were Indie         | Dannhin. a. e                           |             |
| Soldens (168) Geb                          | atent vers mours         | Daupuni w. 3                            | "           |
| Se révoltent contr                         | e lean o vuskou.         | 130: 138: CH                            | O1-         |
| fissent pour Prince                        | Dom Legier 120.          | Puls Kene a A                           | Щ-          |
| jou.                                       |                          |                                         | 8,2         |
| Catherine de Bourbon                       | a, fille du Comte        | de Vendôme u                            | 12-         |
| riée à Gilbert de                          | Chabannes.               | <b>€</b> , 1                            | 10          |
| Catherine de France,                       | fille de Charles         | VI. mariée à He                         | 4-          |
| ti V. Roi d'Angles                         | erre.                    | , <b>A</b> .                            | . 4         |
| Catherina de France                        | file de Charle           | e VII. mariée :                         | a ii        |
| Comte de Charolo                           | ia                       | 4                                       | <b>6</b> 7  |
| Catherine, Duchesse                        | Jo Cueldees              |                                         |             |
| Carrette, Duchene                          | ne Gueinter              | , ,                                     |             |
| Carry (Angelo) Me                          | decia de Tonis Y         | le : 🌬 3                                |             |
| Catte (Angelo) Mé<br>Caville (Alphonse)    | Archeveque de T          | olède.                                  |             |
| Cerdagne, Comté en                         | ragé à Louis XI.         | <b>4,</b> 139, 761, 14                  | ij.         |
|                                            | _                        | <b>b.</b> 9                             | 99          |
| Cerif Conseiller a                         | u Parlement.             | 2. 269. <i>b</i> . 19. Ed               | 56          |
| Cezarini (Jean ) Lég<br>Chabannes (Antoine | at.                      | 4. 17                                   | 4           |
| Chabannes ( Aproine                        | de ) Comte de I          | dammartin . frè                         | œ.          |
| de Jaques, son cré                         | dit Cope Charles         | VII. a a ae. t                          | 7           |
| 26. 53 65. 70. 77. 10                      | an for differente for    | te lonie Yl                             | 4           |
| 20.33.09.76.77.11                          | ontro on grace to        | A Louis Alt. 10                         | <b>بر</b> د |
| 210. 144. 153, R                           |                          |                                         |             |
| Fait casser l'arrêt s                      | endu contre lui          | 321 06. 32                              | 3.          |
| 325. 331 &c. No.                           | mme Chevaller o          | ie Loidie de 2                          | it.         |
| Michel. 365. 373 8                         |                          |                                         |             |
| . 76a 232. 258. 296                        | or. Son <b>esmate</b> re | . / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | V           |
| Chabannes (Geoffici d                      | le) fils ainé de Jac     | jues, Lientenan                         | į.          |
| Général de Langue                          | doc.                     | <b>4.</b> 21                            | 37          |
| Chebannes (Gilbert d                       | e) second fils de        | Jaques . Seignet                        | Ď.          |
| T do Danson Observati                      | de de l'Osdre de         | it. Michal enou                         |             |
| de Curton, Cheyau                          | urbon 6 570              | . 445 A 120. 75                         | _           |
| de Catherine de Bo<br>Chassaigne (Jean de) | DraGdone de Dord         | 420. 7. 410. 13                         |             |
| Charles Coulles and                        | Primer de Borg           | CHUA.                                   | •           |
| Châlons (Guillaume de                      | Yimes a Otange           | . 5.70. 78. 7.14                        | 3           |
| Châlens (Jean de ) P.                      | tince a Orange, i        | its de Adinaniu                         | c.          |
| b. 18. 211. 238 Se. 1                      | Leugh eu cuitie          | 339.240.261 C                           | •           |
| Châlons (Hugues d                          | e) iurnommé              | Château - Gayor                         | n.          |
| . 3                                        |                          | h 240 &                                 | 3           |
| Chambon (Jean ) Mai                        | tre des Requêtes.        | 1. 3                                    | 36          |
| Chambon (Jesu) Mal<br>Chambre (La) Genti   | homme Piemone            | is. h. 37                               | -           |
| Chambre des Comptes                        | A. TA                    | . 247. b. 30. 37                        |             |
|                                            |                          |                                         |             |
| Champeaux (Guillaum                        | in an interior           | THEORIG                                 | 7           |
| Charges. Leuf vénali                       | ce.                      | <b>6.5</b>                              |             |
| Charles d'Anjou, Com                       | te du Maine, boi         | Matteré de Cpin                         | 9           |
| Control of                                 | £ .:                     | . Ie                                    | . 5         |
|                                            | -                        |                                         |             |

les VII. Son crédit. a. 7 &c. 201, 154, 179, 183 &4 \$01. 210. 214. 220. 225. Sa disgrace. 262. 263 &c. 273. 301. Sa mort. b. 110. Précis de sa vie, & fon ìbid. & 🕫 🕶 ceractère. Charles, Comte de Guise, puis Duc de Calabre, puis Comte de Provence, fils de Charles, Comte du Maine. b. 321 Gr. 339, 343. Sa mort. .Charles I. Duc de Bourbon. a. 14. 17 6c. 26 Charles II. de Rourbon, Cardinal, Archevêque de Lyon. Charles, Comte de Charolois. Son caractère. a. 80. b. 207 Dispute entre lui & son Père. a. 83. Négociation entre lui & Charles VIL 98. Avantages qu'il resoit de Louis XI. 110. Traité entre lui & le Duc de Bretagne. 133. Perd le commandement de la Normandie. 170. Est accusé à l'audience de son Père. 193. Alliance contre Louis XI. ibid. Détermine son Père à la guerre contre Louis XI. 213. Siège de Patis, 218. Bataille de Montlheri. 221. Son entrevue avec Louis XI. 239. Traité de Conflans. 246. Secours qu'il refuse au Duc de Normandie. 256. Plaintes qu'il adresse à Louis XI. 267. Marche contre les Liégeois. 272. Répond aux plaintes de Louis XI. 283. Succède à son Père, le Duc de Bourgogne, 292. Châriment de Saint-Tron, prife de Liège, 296. Trève avec Louis XI. 301. - Résolution des Etats. 311. Epouse Margnerite d'Yorc. 314. Assemble ses troupes contre Louis XI. 323, Traité de Péronne. 328. Marche contre les Liégeois. 332. - Instruit par le Cardinal Balue, 352. Propositions au Duc de Guyenne. 370. Traité d'Angers. 1 4. Reçoit l'Ordre de la Jarretière. 18. Edouard le retire auprès de lui. 17 670. Louis XI, lui déclare la guerre. 22. Il lève une Atmés. 27. Bû réduit à conclure une trève. 34. Déclare les Pays exemts de vassalité. 33. Arbittage qu'il réfuse. 19. Manifeste contre Louis XI. 65. Siège de Beauvais. 75. Obligé de faire une trève. 79. Arnicles, de tette trève, se Gra. Légat envoyé pour conclure la paix. 93. Traisé capcieux avec le Duc de Lorraine. 95. Porte les armes en Allemagne. 108. Prolongation de trève. 112. Traisé entre lui & Edouard. 121. Plaintes des Suiffes. 123. Siège de Nuys. 124. Obligé de faire une trève: 144. Va recevoir Edouard. 148 Gr. Trève avec Louis XI. 162, Bataille de Granfon. 177 &r. de Morat. 186. Fais arrênce la Duchesse de Savoye. 190. Le Roi de Portugal va le trouver. 195. Siège de Nancy. 199. Baraille où il est tué. 295. Son corps apporté à Nancy , puis transféré à Brages. 206.

#### T A B L E

<sup>6</sup> Sa mémoire attaquée par Lous XI. 253. Original'du fanf-conduit qu'il envoya à Louis XI. Charles, fils d'Adolphe de Gueldres. b. 94 Charles V. Roi de France, bisaieul de Louis XI. 50 Gr. 53. 261. 310 Charles VI. sieul de Louis XI. a. 2 Gt. Charles VII. Père de Louis XI. Etat de la France sons son règne. a. 1. &c. Son caractère. 4. &c. La Praguerie. 14. &c. Avantages fur les Anglois. 22. Entrepriles du Comte d'Armagnac. 25. Trève avec l'Angleterre. 27. Secours donné à René d'Anjou. 29. Plaintes contre l'Empereur Frédéric. 36. Traité avec le Duc de Bourgogne. 41 &c. Parti du Dauphin. 55. Schisme éteint. 61 Guerre avec la Savoie. 73. Manifeste contre le Dauphin, gr. Ambaffade de Bourgogne 84. Se déclare pour le Roi de Hongrie. 87. Nou-veaux différends avec le Duc de Bourgogne. 90. Prétentions sur le Duché de Luxembourg. 94- Irréso-Jution de ce Prince. 96. Négociations avec le Comte 98 6. Sa maladie, 100. Sa mort. 102 de Charolois. Charles de France, fière de Louis XI. Sa naissance. a 55. Isabelle de Castille lui est proposée. 101. Louis XI. lui donne le Duché de Berry. 132. Pris pour arbitre entre Louis XI. & le Duc de Bretagne. 198. Son caraderc. 206. Se met à la tête de la ligue du Rien public. 210. Traverse l'Anjou. 217. Méprisé du Comte de Charolois. 230. Ses prétentions. 240. 243. La Normandie lui est cedée. 248. Mesintelligence avec le Duc de Bretagne. 252. Louis XI. veut lui reprendre la Normandie. 255. Il ne veut entendre à ausun accommodement. 265. Louis XI. veut l'engager à revenir. 287. Traité avec le Duc d'Alençon & le Duc de Bretagne. 300. Autre avec le Duc de Bretagne & Louis XI. 303. Les Etats règlent son appanage. 308. Il refuse de figner le Traite d'Angenis, 317. La Champagne & la Brie lui sont données pour appanage. 330. Louis XI. veut lui faire éponser Isabelle. 344. La Guyenne lui est donnée pour appanage. 363. Nommé Chevalier de l'Ordre de St. Michel. 365. Vient trouver Louis XI. & l'affore de sa fidélité. 370, Recherche l'amitié du Duc de Bourgogne. b. 2. Se rend à Angers avec le Roi. 15. Donne sa procuration pour époufer leanne de Caftille. 23. Se retire en Guyenne. 48. Négociations avec Louis XI. 51. Dangerensement malade. 58. Il meurt. 64. On prétend qu'il fut empoifonné. 69. A qui on attribue ce crime. Charks VIII. fils de Louis XI. Sa naissance. 1 15. 419.

| Promis à l'une des filles d'Edouard. 154. Maladie de    |
|---------------------------------------------------------|
| ce Prince. 319. Instructions de Louis XI. 380. Promis   |
| à Marguerite d'Autriche. 388 &:. 403. Laissé sous la    |
| entelle des Sire & Dame de Beauleu. 408                 |
| Charles, Duc d'Orléans, Père de Louis XII. 4. 26. 198.  |
| 200. 202. 279. Sa mort. b. 194. Précis de son histoire, |
| ibid. &c.                                               |
| Charles de Savoie, fils ainé d'Amédée IX. Sa mort.      |
| b. 45                                                   |
| Charles de Savoie, troisième fils d'Amédée IX. succède  |
| à son frère Philbert.                                   |
| à fon frère Philbert.                                   |
| Charlette, fille naturelle de Charles VII. mariée à Ja- |
| ques de Brezé.                                          |
| Charlotte de Savoie, matiée à Louis XI. a. 64. b. 80.   |
| Sa mort.                                                |
| Charolois (le Comte de) Voy. Charles.                   |
| Chartier (Alain) Sécretaire des Finances. 43.64         |
| Chartier (Guillaume) Evêque de Paris. a. 104, 229.233.  |
| 226. 312. Sa mort. b. 62. Son caractere.                |
| Chartres (Regnault de) Archevêque de Reims & Chan-      |
| celier de France.                                       |
| Chassa ( sean de ).                                     |
| Châteauneuf (Antoine de) Seigneut du Lau, Senechal      |
| de Guyenne. a. 116. 273, 318 66. 325. b. 46. 30.        |
| Gouverneur du Roussillon. ibid. 90 &c.                  |
| Châteaux. Leut garde règiée b. 306                      |
| Châtel ( Tanneguy du ) Prévôt de Paris. 4.40            |
| Châtel (Tanneguy du) neveu du Présot. Grand-Maitre-     |
| de la Maison du Duc de Bretagne. 4. 173.245. 253.       |
| 316. Passe au service de Louis XI. ibid. Chevalier de   |
| l'Ordre de St. Michel. 365. 374. b. 5. 19. 35. 46. 56.  |
| 63. Tué au siège de Bouchain. 231                       |
| Châtel ( Jean du ) nommé à l'Archeveché de Vienne.      |
| a. 70                                                   |
| Châtillon, (le Sire de) Voy. Louis de Laval.            |
| Charillon ou de Bretagne (Nicole de) épouse de Jean     |
| de Broffe.                                              |
| Chavigny (Hugues de) Seigneur de Bloc. a. 273           |
| Chaumont (le Sire de) Voy. Pierre & Charles d'Auboife.  |
| Chausson, Député de Louis Dauphin. 4 65                 |
| Chauvin (Guillaume) Chancelier de Bretagne. a. 173.     |
| b. 48. 66 &c. 384 &c.                                   |
| Chenaie (Colinet de la) Officier de bouche de Louis XL. |
| Coenais (Conner de 18) Officier de Donette de Donis de  |
| b. 111 6%                                               |
| Cheney (Jean) Grand-Ecuyer d'Angleterre. 1.153.163      |
| Chefray (Guyot de) Maitre-d'hôtel de Louis XL b. 50.    |
| 311                                                     |
| T 5 Cbi.                                                |

|                             | •                 | •        |                 |          |              |                   |              |
|-----------------------------|-------------------|----------|-----------------|----------|--------------|-------------------|--------------|
| •                           | T;                | A.       | В               | L.       | E            | · <b>1</b>        | ,            |
| <i>bforedent</i><br>l'Etat. | ( Jean )          | Com      | niffaire        | pour la  | réfo         | matio<br>4. 268   |              |
| bimay (]                    | ean de            | Amba     | Kadeu           | du Dae   | de E         |                   |              |
| :                           |                   | s. 81.   | 167. <b>j</b> . | 201. 200 |              |                   |              |
| bretienne                   |                   |          |                 |          |              |                   | 24I          |
| bristierne                  |                   |          |                 |          | . , .        |                   | 286          |
| ifron de                    | Baichter          | , Mait   | re. d'ho        | tel du l | ouc a        |                   |              |
| 7                           | la Bina           | 3-1 F-   | ٠٠٠ مـد         |          | 2.           | ,0<br>andan       | 199          |
| Tarence (                   | ye Mar.<br>Ie Dac | wic. a   | 201 E           | re. b. 8 | fore a       | Rennie            | 40-          |
| Tes. Ed                     | ouard h           | e Tait n | oprir.          | ,        | · · ·        | 7. 30.            | 123          |
| laustre .                   |                   |          |                 | nt.      |              | ٠.4.              | 355          |
| lement V                    | I. Pape:          |          | ,               |          | -            |                   | . 50         |
| derbout,                    |                   |          |                 | onnoies  | •            |                   | 299          |
| leret, Et                   |                   |          |                 |          |              | <b>.</b>          | 317          |
| lergé. Se                   |                   |          |                 |          |              |                   | 178          |
| lermont.                    |                   |          | oite de         | ce Com   | té.          |                   | . 63         |
| lermons (<br>léves (Je      |                   |          | dalaka          | 117      | Ι            |                   | 254          |
| leves (Ca                   | an uc) i          | de) fa   | no ye           | lean     | <i>y</i> . z | 34 G.C.           |              |
| lifford (1                  | e Raron           | de)      | ur uc           | JCAH.    | 48 6         | c. ISI            | 40 3<br>Fre- |
| luny (]ea                   | in de) E          | Envoyé   | đn Dn           | r de Bor | TOOP         | ne. 4.            | 84           |
| Juny (Fe                    | ny de)            | Protono  | taire.          | frère de | lean         | . a.              | 283.         |
| , , , , , ,                 |                   |          | ,               |          |              | 56. b.            |              |
| detquen,                    | Grand-i           | Maîtte   | d'hôte          | du Puc   | de E         | ourgo             | gne.         |
|                             |                   | • •      | c               |          | Ъ.           | 193.              |              |
| œur (Jag                    |                   |          |                 | toric.   |              | #. 71°            |              |
| cur (Geo                    |                   |          |                 |          | . 1          |                   | 109          |
| oitivi fG                   |                   |          |                 | P4 miral | . · •        | . 318.<br>.a. 12. |              |
| oitivi (O                   |                   |          |                 |          |              |                   | 64           |
| oittier (]                  |                   |          |                 |          |              | K1. b.            | 218          |
|                             | -3-00, -          |          |                 |          |              |                   | 6.4          |
| Colonnier (.                | Antoine           | ) Géné   | ral dès         | Finance  | S.           |                   |              |
| olpin , C                   |                   |          |                 |          |              | , <i>j.</i> ,     | 196          |
| omb (Ra                     | oul de)           |          |                 | ' ' "    |              | _ 4               | . 68         |
| ommerce.                    |                   | •        | . :             | ar,      | 341.         | <b>5.</b> 340     | De.          |
| ommerci (                   |                   |          |                 |          |              |                   | . 22         |
| ommines (                   |                   |          |                 |          |              |                   |              |
|                             |                   |          |                 | on carac |              |                   | 82           |
| omminges<br>de Lasca        |                   | MICE OF  | • wrate         | cuar de  | , 105        | , 16 T3           | FRITA        |
| de Lescu<br>communios       | z fona le         | denv     | einèce          |          |              | á.                | 186          |
| ompaine.                    | Confei            | lier au  | Parlem          | ent.     |              | 260. ž            | . (2         |
| ompaing<br>ompains          | Notaire           | & Séc    | retaire         | du Roi.  |              | <i>b</i> .        | 282          |
| -umbulio E                  | curs on           | ATTERES  |                 |          |              | ` <b>,</b>        | 340          |
| Coucile G                   | énétali a         | 1 115.   | P. 371          | , Nation | nál. d       | 371               | DE           |
|                             |                   |          |                 |          |              | • 7               | Båic.        |

Bale. a. 28. 35. 41. 61, 62. 113. 187 &c. De Constance. a. 187. b. 327. De Mantoue. 91.187. De Lyon. b. 271. 369. Contressaut (le Seigneur de ). Voy. Meni Peni. Conighan, Commandant de la Garde Ecolloife. d. \$5 50. Confegues (Jean de) fait Chevalier. Conseillers au Parlement. Leur nomination règlée. a. 250 Centay; Commandant dans Corbie. b. 143. 161 6. 206 Corbie (Adam de) Prémier-Président de Toulouse. a. 107 Corneille, Bâtasti de Bourgogne. Corvin (Hunniade) défenseur de la Hongrie. a. 17. Sa moit. Corvin ( Mathies ) file d'Hunnisde . & Rei de Hongrie. 4. 87 6. b. 346. Son caractèse. Cosic (Roland de) Confesseur du Duc de Guienne. D. 64. 63 Cossa, Grand-Sénéchal de Provence. b. 182 &c. Cotereau (Robert) 4. 224 Coulogne (Contrard de) Orfèvre. D. 367 Coulon (Guillaume) Sieur de Cassenove, Vice-Amiral de France. 4. 289. b. 138. 304 Cour des Aides. a. 193 Courcillon, Grand-Fauconnier de Louis XI. a. 70. 75 *b* 179 Courenne: Le Dialnant nommé Sancy-Confinot (Guillaume) Maître des Requêtes, Gonverneur a. 48. 312. 354 57. 5. 272 de Montpellier. Contance (l'Evêque de) Voy. Hebert & Philbert. Contance (de Cardinal de) Voy. Richard de Longueil. Couvreur (Simon le) Prieuz des Céleftins d'Avignon. a. 78 Graf (Richard) Craon (le Seigneur de) Voy. George de la Tremonille. Crevecour (Jeques de) est tué. a. 226 Crevecour (Philippe de) Seigneur des Querdes, Maré-: chai de France, fils de Jaques. 3. 37. 213. 214. 215. 232. 243. 296. 399 De. 318. 378. 387. 406. 411. Croisade entreprise par Pie II. a. Iŷô Creix de St. Lo. a. 375. D. 164 er 1 - 2 - 2 6. 99. 169. 205: Croy (famille des) Croy (Philippe de) Seigneur de Querrain. Groy (Olivier de) Graffol (Charles de ) a. 139. 157. Chevalier de l'Ordre 7 de St. Michel. d. 355. 3. 25. 20. 45. 64. 73. 85. Gouverneur du Dauphine 98. Sa mott, son caractère. Bid. Graffol (Jaques de ) dis du Charles, k. 98 Gueva (Bertrand de la) Comte de Ledelina, a, 162, 343 Cufiel, Garde de la Mounole de Dijon, b. 343 b. 34 t DAL

| • ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AIDIF (Odes) Sciences to a C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DAIDIE (Odet) Seigneur de Lescun. a. 208 Se.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 352. 163. b 56. 278. Son caractère. a. 363 606.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dailles (Joan de) Seimen de la contraction de 1953 (195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Daillen (Jean de) Seigneur du Lude. e. 54. 254. b. 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sourcineal all Department of the test eat the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Commandant d'Arras. 229. 232. 247. 329. 357. Son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Commandant d'Arras. 229, 232, 247, 329, 357. Son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| caractère, ibid, &.e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dain (Olivian la ) War Olivia I no se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dain (Olivier le ) Voy. Olivier le Diable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Damas (Jean de) Gouverneur du Mâconnois. b. 238.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cycle Co, Conversed an Attronuous, F. 258.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dammertin (le Comte de) Voy. Antoine de Chabannes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Donfor Malana day Donath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dauffay, Maitre des Requêtes de l'Hôtel de Maximi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| lien. b. 332, 387, 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Danahin safaal mama Jan Camanin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dauphin respecté même des Souverains. a 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dauphine. a. 10. 12. 16. 19. 55. 67. 75 64. 97. 212.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Précis de son histoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frecis de ion hittoire. 4. 49 &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dauvet (Jean) Procureur-Genéral, nommé Prémier-Pré-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| fident de Toulons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| sident de Toulouse. a. 173. 198. Puis Prémier-Prési-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| dent de Paris. 4. 250, 268, 272, 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Delana / nin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Deports (Pierre la ) Licentie es Loix. 6, 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Denis (Dom) de Portugal. 1. 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Derby (le Comte del Von Hamiter Dei Standarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Derby (le Comte de) Voy. Henri IV. Roi d'Angleterre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A. 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Deversois (Jean Fauve ) Abbe de St. Jean d'Angely.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Claim Laure J Appe de St. Jean d'Angely.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. 58. 64 &c. Sa fin. 69 &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Davil can mana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Deuil. Son usage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Deuil. Son usage.  a. 48. 104  Diable (Olivier le) surnommé le Manyais ou le Dain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Desil. Son usage.  Diable (Olivier le) surnommé le Mauvais ou le Dain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Denil. Son usage.  Diable (Olivier le) surnommé le Mauvais ou le Dain. Précis de son histoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Desil. Son usage.  Diable (Olivier le) surnommé le Mauvais ou le Daine.  Précis de son histoire.  Die. Droit prétendu de son Evênna.  6. 48. 104  B. 229, 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Desil. Son usage.  Diable (Olivier le) surnommé le Mauvais ou le Daine.  Précis de son histoire.  Die. Droit prétendu de son Evênna.  6. 48. 104  B. 229, 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Deuil. Son usage.  Diable (Olivier le) surnommé le Mauvais ou le Dain.  Précis de son histoire.  Die. Droit prétendu de son Evêque.  J. 229, 406  Die. Droit prétendu de son Evêque.  J. 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Deuil. Son usage.  Diable (Olivier le) surnommé le Mauvais ou le Dain. Précis de son histoire.  Die. Droit prétendu de son Evêque.  Dijon. Sa Monnoie. b. 341. Son Parlement.  Dinant, ville du pays de Liège.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Deuil. Son usage.  Diable (Olivier le) surnommé le Mauvais ou le Dain. Précis de son histoire.  Die. Droit prétendu de son Evêque.  Dijon. Sa Monnoie. b. 341. Son Parlement.  Dinant, ville du pays de Liège.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Desil. Son usage.  Diable (Olivier le) surnommé le Mauvais ou le Dain. Précis de son histoire.  Die. Droit prétendu de son Evêque.  Dijon. Sa Monnoie. b. 341. Son Parlement.  Dinant, ville du pays de Liège.  Déle. Son Université.  Lace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Desil. Son usage.  Diable (Olivier le) surnommé le Mauvais ou le Daine Précis de son histoire.  Die. Droit prétendu de son Evêque.  Dijon. Sa Monnoie. b. 341. Son Parlement.  Dinant, ville du pays de Liège.  Déle. Son Université.  Donations. Edit de Louis Xt.  4.8. 104  2.20 Grc.  2.30 Grc.  2.31 June 104  2.32 Grc.  2.32 Grc.  2.33 June 104  2.34 June 104  2.35 June 104  2.36 June 104  2.36 June 104  2.36 June 104  2.37 June 104  2.38 J |
| Desil. Son usage.  Diable (Olivier le) surnommé le Mauvais ou le Daine Précis de son histoire.  Die. Droit prétendu de son Evêque.  Dijon. Sa Monnoie. b. 341. Son Parlement.  Dinant, ville du pays de Liège.  Déle. Son Université.  Donations. Edit de Louis Xt.  4.8. 104  2.20 Grc.  2.30 Grc.  2.31 June 104  2.32 Grc.  2.32 Grc.  2.33 June 104  2.34 June 104  2.35 June 104  2.36 June 104  2.36 June 104  2.36 June 104  2.37 June 104  2.38 J |
| Desil. Son usage.  Diable (Olivier le) surnommé le Mauvais ou le Daina- Précis de son histoire.  Die. Droit prétendu de son Evêque.  Dijon. Sa Monnoie. b. 341. Son Parlement.  Dinant, ville. du pays de Liège.  Dolle. Son Université.  Donations. Edit de Louis XI.  Dondeville. V. Wodwille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Deuil. Son usage.  Diable (Olivier le) surnommé le Mauvais ou le Dain.  Précis de son histoire.  Die. Droit prétendu de son Evêque.  Dion. Sa Monnoie. b. 341. Son Patlement.  Dinant, ville du pays de Liège.  Déle. Son Université.  Dondeville. V. Wodwille.  Dons (François de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Deuil. Son usage.  Diable (Olivier le) surnommé le Mauvais ou le Dain. Précis de son histoire.  Die. Droit prétendu de son Evêque.  Dijon. Sa Monnoie. b. 341. Son Parlement.  408 Dinant, ville du pays de Liège.  Déle. Son Université,  Denations. Edit de Louis XI.  Dondeville, V. Wodwille.  Dons (François de)  4. 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Deuil. Son usage.  Diable (Olivier le) surnommé le Mauvais ou le Dain.  Précis de son histoire.  Die. Droit prétendu de son Evêque.  Dion. Sa Monnoie. b. 341. Son Parlement.  408  Dinant, ville du pays de Liège.  Déle. Son Université.  Donations. Edit de Louis XI.  Donatoville. V. Wodwille.  Dons (François de)  Doria (les) famille de Gènes.  4. 8. 104  A. 229. 406  A. 352  Doria (les) famille de Gènes.  A. 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Desil. Son usage.  Diable (Olivier le) surnommé le Mauvais ou le Daine Précis de son histoire.  Die. Droit prétendu de son Evêque.  Dijon. Sa Monnoie. b. 341. Son Parlement.  408  Dinant, ville du pays de Liège.  Déle. Son Université.  Donations. Edit de Louis XI.  Dondeville. V. Wodwille.  Dons (François de)  Deria (les) famille de Gènes.  Doria (André).  4.8. 104  4.8. 104  6. 229. 406  6. 375  6. 375  6. 57 676.  Doria (André).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Desil. Son usage.  Diable (Olivier le) surnommé le Mauvais ou le Daine Précis de son histoire.  Die. Droit prétendu de son Evêque.  Dijon. Sa Monnoie. b. 341. Son Parlement.  408  Dinant, ville du pays de Liège.  Déle. Son Université.  Donations. Edit de Louis XI.  Dondeville. V. Wodwille.  Dons (François de)  Deria (les) famille de Gènes.  Doria (André).  4.8. 104  4.8. 104  6. 229. 406  6. 375  6. 375  6. 57 676.  Doria (André).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Deuil. Son usage.  Diable (Olivier le) surnommé le Mauvais ou le Dain. Précis de son histoire.  Die. Droit prétendu de son Evêque.  Dijon. Sa Monnoie. b. 341. Son Parlement.  408 Dinant, ville du pays de Liège.  Déle. Son Université.  Donations. Edit de Louis XI.  Donations. Edit de Louis XI.  Dons (François de)  Deria (les) famille de Gènes.  Doria (André).  Dorio (Pietre) a. 341. 364. 270. b. 64. 10. Chancellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Deuil. Son usage.  Diable (Olivier le) surnommé le Mauvais ou le Dain.  Précis de son histoire.  Die. Droit prétendu de son Evêque.  Dion. Sa Monnoie. b. 341. Son Parlement.  408  Dinant, ville du pays de Liège.  Dolle. Son Université.  Donations. Edit de Louis XI.  Donations. Edit de Louis XI.  Donations (François de)  Doria (les) famille de Gènes.  Doria (André).  Doriole (Pierre) a. 341.:354. 370. b 54. 59. Châncelien.  81. 85. 113. 116. 169242. 246. 305. 344. 358. 275.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Deuil. Son usage.  Diable (Olivier le) surnommé le Mauvais ou le Dain.  Précis de son histoire.  Die. Droit prétendu de son Evêque.  Dion. Sa Monnoie. b. 341. Son Parlement.  408  Dinant, ville du pays de Liège.  Dolle. Son Université.  Donations. Edit de Louis XI.  Donations. Edit de Louis XI.  Donations (François de)  Doria (les) famille de Gènes.  Doria (André).  Doriole (Pierre) a. 341.:354. 370. b 54. 59. Châncelien.  81. 85. 113. 116. 169242. 246. 305. 344. 358. 275.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Desil. Son usage.  Diable (Olivier le) surnommé le Mauvais ou le Daina-Précis de son histoire.  Die. Droit prétendu de son Evêque.  Dion. Sa Mondoie. b. 341. Son Parlement.  Donant, ville. du pays de Liège.  Donations. Edit de Louis XI.  Donations. Edit de Louis XI.  Donations (François de)  Doria (les) famille de Gènes.  Doria (André).  Doriole (Pierre) a. 341. 354. 370. b 54. 59. Chânceliera St. 85. 113. 116. 162. 243. 246. 255. 344. 358. 375.  Prémier-Président de la Chambre des Compres. 402.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Desil. Son usage.  Diable (Olivier le) surnommé le Mauvais ou le Daine Précis de son histoire.  Die. Droit prétendu de son Evêque.  Dijon. Sa Mondoie. b. 341. Son Parlement.  408  Dinant, ville. du pays de Liège.  Déle. Son Université.  Donations. Edit de Louis XI.  Donations. Edit de Louis XI.  Dons (François de)  Deria (les) famille de Gènes.  Doria (André).  Doriole (Pierre) a. 341.:354. 370. b \$4. 59. Châncelten.  81. 85. 113. 116. 168. 243. 246. 295. 344. 358. 375.  Prémier-Président de la Chambre des Comptes. 402.  Son caractère.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Deuil. Son usage.  Diable (Olivier le) surnommé le Mauvais ou le Dain. Précis de son histoire.  Die. Droit prétendu de son Evêque.  Dijon. Sa Monnoie. b. 341. Son Parlement.  408 Dinant, ville du pays de Liège.  Déle. Son Université.  Donations. Edit de Louis XI.  Donations. Edit de Louis XI.  Dons (François de)  Doria (les) famille de Gènes.  Doria (André).  Doria (André).  2. 362 Doriale (Pietre) a. 341. 354. 370. b 54. 59. Châncelier.  81. 85. 113. 116. 162. 243. 246. 295. 344. 358. 375. Prémier-Président de la Chambre des Comptes. 402.  Son caractère.  Doriole, Commandant d'une Commandie.  Doriole, Commandant d'une Commandie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Deuil. Son usage.  Diable (Olivier le) surnommé le Mauvais ou le Dain. Précis de son histoire.  Die. Droit prétendu de son Evêque.  Dijon. Sa Monnoie. b. 341. Son Parlement.  408 Dinant, ville du pays de Liège.  Déle. Son Université.  Donations. Edit de Louis XI.  Donations. Edit de Louis XI.  Dons (François de)  Doria (les) famille de Gènes.  Doria (André).  Doria (André).  2. 362 Doriale (Pietre) a. 341. 354. 370. b 54. 59. Châncelier.  81. 85. 113. 116. 162. 243. 246. 295. 344. 358. 375. Prémier-Président de la Chambre des Comptes. 402.  Son caractère.  Doriole, Commandant d'une Commandie.  Doriole, Commandant d'une Commandie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Desil. Son usage.  Diable (Olivier le) surnommé le Mauvais ou le Daina-Précis de son histoire.  Die. Droit prétendu de son Evêque.  Die. Droit prétendu de son Evêque.  Dinant, ville du pays de Liège.  Dolle. Son Université.  Donations. Edit de Louis XI.  Donations. Edit de Louis XI.  Donacville. V. Wodwille.  Doria (les) famille de Gènes.  Doria (André).  Doria (André).  2. 362  Doria (André).  Doria (Pierre) a. 341.354.370. b 54. 59. Châncellen.  31. 85. 113. 116. 1620.243. 246. 255. 344. 358. 375.  Prémier-Président de la Chambre des Comptes. 402.  Son caractère.  Doriole, Commandant d'une Compagnie.  Doroc, vastal & canemi du Das de Roughon à 102 Pre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Desil. Son usage.  Diable (Olivier le) surnommé le Mauvais ou le Dainarèreis de son histoire.  Die. Droit prétendu de son Evêque.  Dijon. Sa Mondoie. b. 341. Son Parlement.  408  Dinant, ville. du pays de Liège.  Dolle. Son Université.  Donations. Edit de Louis XI.  Donations. Edit de Louis XI.  Dons (François de)  Doria (les) famille de Gènes.  Doria (André).  2, 362  Doriale (Pierre) a. 341. 354. 370. b 54. 59. Châncelien.  31. 85. 113. 116. 162. 243. 246. 295. 344. 358. 375.  Prémier- Président de la Chambre des Comptes.  Son caractère.  Doriole, Commandant d'une Compagnie.  Doroce, vassal & engemi du Due de Bourdon. b. 307 800.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Desil. Son usage.  Diable (Olivier le) surnommé le Mauvais ou le Dainarèreis de son histoire.  Die. Droit prétendu de son Evêque.  Dijon. Sa Mondoie. b. 341. Son Parlement.  408  Dinant, ville. du pays de Liège.  Dolle. Son Université.  Donations. Edit de Louis XI.  Donations. Edit de Louis XI.  Dons (François de)  Doria (les) famille de Gènes.  Doria (André).  2, 362  Doriale (Pierre) a. 341. 354. 370. b 54. 59. Châncelien.  31. 85. 113. 116. 162. 243. 246. 295. 344. 358. 375.  Prémier- Président de la Chambre des Comptes.  Son caractère.  Doriole, Commandant d'une Compagnie.  Doroce, vassal & engemi du Due de Bourdon. b. 307 800.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Desil. Son usage.  Diable (Olivier le) surnommé le Mauvais ou le Dain- Précis de son histoire.  Die. Droit prétendu de son Evêque.  Dijon. Sa Mondoie. b. 341. Son Parlement.  408  Dinant, ville du pays de Liège.  Déle. Son Université.  Dons (Sa Université.  Dons (François de)  Deria (les) famille de Gènes.  Doria (André).  Doria (André).  Doria (André).  Dorial (Pierre) a. 341.:354-370. b 54. 59. Châncelten.  81. 85. 113. 116. 168. 243. 246. 295. 344. 358. 375.  Prémier-Président de la Chambre des Comptes.  Son caractère.  Doriale, Commandant d'une Compagnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Desil. Son usage.  Diable (Olivier le) surnommé le Mauvais ou le Dain- Précis de son histoire.  Die. Droit prétendu de son Evêque.  Dijon. Sa Mondoie. b. 341. Son Parlement.  408  Dinant, ville du pays de Liège.  Déle. Son Université.  Dons (Sa Université.  Dons (François de)  Deria (les) famille de Gènes.  Doria (André).  Doria (André).  Doria (André).  Dorial (Pierre) a. 341.:354-370. b 54. 59. Châncelten.  81. 85. 113. 116. 168. 243. 246. 295. 344. 358. 375.  Prémier-Président de la Chambre des Comptes.  Son caractère.  Doriale, Commandant d'une Compagnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Desil. Son usage.  Diable (Olivier le) surnommé le Mauvais ou le Dainaré Précis de son histoire.  Die. Droit prétendu de son Evêque.  Dion. Sa Mondoie. b. 341. Son Parlement.  Dôle. Son Université.  Dôle. Son Université.  Dôle. Son Université.  Donations. Edit de Louis XI.  Donations. Edit de Louis XI.  Donations. Edit de Louis XI.  Donations. Edit de Conse.  Doria (les) famille de Gènes.  Doria (André).  Doria (André).  Brémier-Président de la 1584-243. 246. 295. 344. 358. 375.  Prémier-Président de la Chambre des Comptes.  Doriole, Commandant d'une Compagnie.  Doriole (Pieue de la) Putilident des Comptes.  4 48  Driesché (Pieue de la) Putilident des Comptes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Desil. Son usage.  Diable (Olivier le) surnommé le Mauvais ou le Dain- Précis de son histoire.  Die. Droit prétendu de son Evêque.  Dijon. Sa Mondoie. b. 341. Son Parlement.  408  Dinant, ville du pays de Liège.  Déle. Son Université.  Dons (Sa Université.  Dons (François de)  Deria (les) famille de Gènes.  Doria (André).  Doria (André).  Doria (André).  Dorial (Pierre) a. 341.:354-370. b 54. 59. Châncelten.  81. 85. 113. 116. 168. 243. 246. 295. 344. 358. 375.  Prémier-Président de la Chambre des Comptes.  Son caractère.  Doriale, Commandant d'une Compagnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Dubeis ( [ean) Bailli de Caffel.                                                           | 4. 90         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Duché-Pairie.                                                                              | a. 158        |
| Dufay, Gouverneur de Luxembourg. b. 1                                                      | 44. 201       |
| Dunois (le Comte de) Voy. Jean & François.                                                 | •••           |
| Durfort, Seigneur de Duras.                                                                | b. 12         |
|                                                                                            |               |
| X.                                                                                         |               |
| , <del></del>                                                                              |               |
| TO CORCHEURS, brigands.                                                                    |               |
| Edouard III. Roi d'Angleterre.                                                             | a, 143        |
| Edouard le Noir, Prince de Galles.                                                         | a. ibid.      |
| Edouard IV. fils de Richard Duc d'Yorc. a. 148.                                            | Son ca-       |
| ractère. 150. 288. Proclamé Roi. a. 191. Veu                                               |               |
| ger Louis XI. dans son parti. 153. Sollicité co                                            |               |
| France. 157. Veut traverser les intérêts de La                                             | mie El.       |
| 160. Trève avec Louis XI. 202. Refuse Bonne                                                | de Sa         |
| voie. 204. Laiffe les soins du Gouvernement                                                |               |
| vic. 288. Epouse Elisabeth Rivers. ibid. Traité                                            |               |
| Duc de Bretagne. 304. Révolte de Warvic.                                                   |               |
| Oblige de la region en Hellande en fin Bar                                                 | 3 000         |
| Oblige de se retirer en Hollande, 17 &c. Rej                                               | Tante en      |
| Angleterre. 26. Reprend le titre de Roi. 36.                                               | - Liaite      |
| avec le Duc de Bretagne. 77. Avec le Duc d<br>gogne. 121. Héraut envoyé à Louis XI. 127. 1 | e Ront-       |
| gogne. 121. Heraut envoye a Louis Li. 127.                                                 | NOUVE         |
| le députation, 147. Débarque à Calais, 149.                                                | Traites       |
| avec Louis XI. 152 &c. Retourne en Angleter                                                | re. 162,      |
| Fait mourir le Duc de Clarence. 228. Prolonga                                              | tion de       |
| trève avec Louis XI. 235. Propositions du Roi                                              |               |
| tille. 244 &c. Paix avec Louis XI. 249. Sollic                                             | ité con-      |
| tre les François. 259. Ambassade de France. 27                                             | 4. Veut       |
| ' pacifier l'Italie. 293. Armée fournie au Duc                                             | d'Alba-       |
| nie. 308. Ligue avec le Duc de Bretagne. 310                                               | . Négo-       |
| ciations de Louis XI. 312. Mariage d'Anne                                                  | la fille.     |
| 327. Veut se rendre médiateur entre Louis                                                  |               |
| Maximilien. 329. Résiste aux sollicitations de 1                                           | Maximi-       |
| · lien contre la France. 345. Mariage du Prince                                            | de Gal-       |
| les. 349. Mort d'Edouard.                                                                  | 395           |
| Edouard, Prince de Galles, fils de Henri VI. b.                                            | 15. 39.       |
| Sa mott.                                                                                   | 40 6%         |
| Edouard, Prince de Galles, fils d'Edouard IV.                                              | 7. 148.       |
|                                                                                            | 45. 350       |
|                                                                                            | 115. 467      |
| Ettonore Reine de Navarre, fille de Jean U. d'A                                            | rragon        |
| Sa mort.                                                                                   | i and         |
|                                                                                            | <i>p.</i> 278 |
| Eine, Eveche:                                                                              | 4. 274        |
| Eine (l'Evêque d') Voy. Charles de Martigny.                                               | 62. 70        |
| Embren (l'Archevêque d').                                                                  | 9 02. 70      |

Beart (d') Commissaire pour la réformation de l'Etac. Espane (le Cardinal d') Voy. Mendoza. Espagnols. Haine entre eux & les François. a. 163 5c. Essenville, Maitre-d'hôtel de Louis XI. J. 36Z Effars (des) Gouverneur de Montfort. b. 78 Estampes (le Comte d'). a. 16**8** Esternay . Ambastadeur de Charles VII. a. 94. Noyé. Esiffet (Amauri d') Gouverneut de Louis Dauphin. a. 10. 12. 69 Efouveville (Jean d') Seigneur de Torcy, Grand-Maître des Arbalétriers & 70. Capitaine de Rouen, 106, 214. 268. 312. 334. 362. Chevalier de l'Ordre de St. Mi-366, 368. b. 23. 73. 139. 210. 301 chel. Effeuteville (Hector d') Chevalier. a. 23. b. 73 6%. Eftouteville (Guillaume d') Cardinal. A 70.73 Beat (le tiers) Son commencement. 4 307 Etats (les) de qui composés, a. 307. Leurs inconvéniens & leurs avantages, 101. Louis XI. est le prémier qui a fu en tirer le meilleur parti. ibid. Ce Prince les affemble à Tours. E\* (Le Comte d') 4. 105. 193. 210. 213. 312. Sa mort. . 6. 47. Son caractère. Eugene IV. Pape. a. 41. 48. 61. 113. Sa mort-Evecations à Rome. 4 III Or.

F,

ALAISEAU, Lieutenant du Bailli de Touraine. å. 358 Paltémbrige (le Batard de) a la tête tranchée. b. 4Z Fas (Yvon du). J. 19. 87. 117. 135. 194 Pantrier, Envoyé de Charles VII. Fayette (Gilbert de la) Maréchal de France. de 70 Felix V. Antipape. Voy. Amedee VIII. . Peneftrange (le Seigneur de).

Fordinand, fils naturel d'Alphonse V. d'Arragon, Roi de Naples & de Sicile. - a. 118- 122, 198- 200. 240-237. 301. b. 45. 137. 267. 294. 373 Perdinand le Catholique , fils de Jean II. d'Arragon , Roi de Castifle par son mariage avec stabelle, 4.114. 283. 1 343. b. 53. 90. 99. 194 Ge. 244 Ge. 276. 107. 305. S'empare de la plus grande partie de la Navarre. # 137. S'il appuya les droits fur une excommunication, a da alama . Fériet,

| Fériet, Garde de la Monnoie de Dijon                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ferrate (le Duc de). b. 45                                                                                        |
| Feore (Etienne le) Prevot de St. Junien. a. 268                                                                   |
| Picher (Guillaume) Receur de l'Université. 6, 229.                                                                |
| b. 130                                                                                                            |
| Fiesque (Hector de) Comte de Lomaigne. 5. 312                                                                     |
| Fiefque (Urbin de) Eveque de Frejus, Legat. 1. 279. 286                                                           |
| riejques (108) familie de Genes.                                                                                  |
| Flandre (les Etats de) assemblés à Gand. b. 216 &c.                                                               |
| Plavy (Charles & Regnault) frères, Chevaliers, a. 23                                                              |
| Florence, Republique. a. 178. b. 45. 267 600. Foix (Marthieu de) Oncle & Tureur de Gaston. a. 24 600.             |
| Foix (Matthieu de) Oncie & Tuteur de Gaston, a. 24 6%.                                                            |
| Foix (Gaston de) a. 10d &c. 134 &c. 139 &c. 157, 163.                                                             |
| 306. 345. b. 52. 57. Sa mort.                                                                                     |
| Poix (Gaston Phœbus de) Prince de Viane, fils aine de                                                             |
| Gaston, & beau-frère de Louis XI. a. 157. Sa mort.                                                                |
| b. 25 &c.                                                                                                         |
| Foix (François Phæbus de) fils de Gaston Phæbius,                                                                 |
| heutier d'Eléonore Reine de Navarre. 5, 272. Sa mort-                                                             |
| This (Calledha Theles da) Com de Touris                                                                           |
| Foix (Catherine Phoebus de) sour de Brançois, qui la                                                              |
| nomme son héritière. 5, 394. Porte la couronne de                                                                 |
| Navarre à Jean d'Albrer.                                                                                          |
| Foix (jehn de) Vicomte de Narbonne, frère de Galton<br>Phoebus, a. 201. b. 33. Prepai le titre de Roi de Na-      |
|                                                                                                                   |
| Paix (Pierre de) Cardinal                                                                                         |
| Foucard (Patrix) Capitaine de la Garde Ecossoile. 6, 253                                                          |
| Foucara (Patrix) Capitaine de la Garde Econolie, 4,253<br>Foucaras (Antoine de) Maître d'hôtel de Louis XI. 1,244 |
|                                                                                                                   |
| Fourbin (Palamède de) Vicomte de Martigues. b. 364                                                                |
| Remarke Confeiller an Barlamane                                                                                   |
| Francherge (Pierre) Envoyé de Louis XI. b. 312. 924                                                               |
| France, Roi de France nommé Très-Chrétien. 4. 357                                                                 |
| France, Roi de France nommé Très-Chrétien. a. 357 François, Duc de Berri, fils de Louis XI. La paissance.         |
|                                                                                                                   |
| François II Duc de Bretsene Son con Also.                                                                         |
| François II. Duc de Bretagne. Son caractère. 4. 172.<br>Caule de la mesintelligence entre lui & Louis XI.         |
| 8. 83. Rend hommage à Louis XI. 133. Résolu de                                                                    |
| déslater la guerre à Edouard. 154. Commissaires nom-                                                              |
| més pour terminer les différends entre lui & Louis XI.                                                            |
| 173 Ge. Se rendent à Tours. 123. Conférence à                                                                     |
| Chinon. 184. Trève avec les Angleis. 185. Correl-                                                                 |
| nondance fecrette avec les Anglois & la Comes de                                                                  |
| pondance fecrette avec les Anglois & le Comte de<br>Charolois, 192 Acculé à l'audience du Duc de Boss-            |
| gogne. 194. Arbitres affembles à Tours, 198. Plain-                                                               |
| tes de Louis XI, 201 & Ligue contre Louis XI. 263.                                                                |
| Som:                                                                                                              |
| 4.0                                                                                                               |

#### TABLE

Sontient le Duc de Berry révolté. 210. Traverse l'Anjou. 217. Traités avec le Comte de Charolois. 232. Ses précentions, 244. Ambassadeurs d'Ecosse parlent en la faveur. 249. Traité avec Louis XI. 253. Le Due de Normandie se retire auprès de lui. 257. Alliance renouvellée entre ces deux Princes. 265 &c. Envoyé de Louis XI. auprès de lui. 266. Traité avec le Comte de Charolois & le Roi de Dannemate. 286. Traité avec le Duc d'Alencon & Monsieur, 100. Trève evec Louis XI. 303. Traité avec Edouard. 304. Réfolution des Etats. bid. Traité avec les Anglois con-tre la France. 314 &c. Paix avec Louis XI. fignée à Ancenis. 318. Défauts levés par Louis XI. 345. Travaille à un accommodement entre Louis XI. & Monsieur. 352. Cherche à susciter des ennemis à Louis XL b. 2. Traité avec Louis XI. 4. Traité avec le Duc de Bourgogne. 5. Accommodement avec Louis XI. 15. Le Duc de Bourgogne implore son sécours. 20. Avis qu'il donne au Duc de Bourgogne. 48. Défense de fortir aucun navire fant escorte. 52. Heraut-d'armes envoyé par Louis XI. 60. Instructions qu'il envoye au Duc de Bourgogne. ibid. Traité avec les Anglois. 77. Trève avec Louis XI. 78. Médiateur entre Louis XI. & le Duc de Bourgogne. sc. Arbitre entre Louis XL & le Roi d'Arragon. 116. Se ligue avec l'Angleterre contre la France. 156. Traité avec Louis XI. 164. Envoye juser la paix conclue à Senlis. 193. Ratification de cette paix. 235. Autre Traite avec Louis XI. ibid. Ligne avec Edouard & Maximilien. 311. Sollicite un renouvellement d'alliance avec Maximilien sous la garantie d'Edouard. 329. Presse Edouard de se déclazer contre la France. 344. Ligue défenfive avec Maxilien. 349. Ambassade à Louis XI. 361. Conférences à Angers. 384. Il appuye le Vicomte de Narbonne. 395 François, Comte de Danois. J. 310. 483 François (St.) de Paule. Précis de son biffoire. b. 400 &c. Frederic 111, Empereur. a. 27. 34 &c. 88. b. 93. 96. 117. 140 6r. 251. 276. 288. 293. 146. Son caractère. &. 88. b. 140 6r. Roi de Naples. b. 138. 276. 310

Frédéric, Prince de Tarente, second fils de Ferdinand
Roi de Naples.

Frégests (Les) famille de Gènes.

Frégest (Jean) Doge de Gènes.

Frégest (Jean) Archevêque de Gènes.

Frégest (Jean-Campo-Batiste) Duc de Gènes.

Frégest (Jean-Campo-Batiste)

G

| AGUIN (Robert) Général des Mathurins. V.                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 235                                                                                        |
| Galebaut, Maitre-d'hôtel de Louis XI. b. 31%                                               |
| Galéas, Duc de Milan. Voy. Sforce.                                                         |
| Galiet de Genouillac, Capitaine brave & expérimenté.                                       |
| b. 187. 204. 206. Gouverneur de Valenciennes. 257.                                         |
| 2ft 紅虾                                                                                     |
| Galles (le Prince de) Voy. Edouard.  Gamet, chaffé de l'Evêché de Poitiers.  a. 128        |
| Games, chaffe de l'Eveché de Poitiers.  Gannay (Guillaume) Avocat-Général.  6. 166. 5. 392 |
| Gantois (Les) députent à Louis XI. b 392 6                                                 |
| Gap. Droit prétendu de son Evêque.                                                         |
| Gardes du corps. Prémier établissement des Compagnies                                      |
| Françoiles. b. 175                                                                         |
| Garnier , Mattre des Requêtes & Maire du Palais. &.                                        |
| 310 8%                                                                                     |
| Gaucourt (Raoul de) Gouverneur du Dauphiné. a 15.                                          |
| 22. 55                                                                                     |
| Gaucourt (Charles de) Gonverneur de Paris, fils de                                         |
| Raoul. b. 111. 166. 168 &c. Sa mort. 380                                                   |
| Gem. Voy. Zizime.                                                                          |
| Genes, République. a. 61. 124. 176 &c. b. 213. Précis                                      |
| de son histoire.                                                                           |
| Genlis, Député de Charles VII.                                                             |
| Gentilibonnies. Permis à eux de saire valois les biens<br>qu'ils avoient envoyate.         |
| qu'ils avoient en rotate.  Gerbeviller (le Seigneur de).  b. 204                           |
| Germain des Prés (l'Abaïe de Saint) Sa Poire franche.                                      |
| 1. 399                                                                                     |
| Gibelins (Les) famille de Gones.                                                           |
| Gié (le Maréchal de) Voy. le Vicomte de Roban.                                             |
| Girefine, homme adroit employé par Louis XI. b. 377                                        |
| Giffer, Gouverneur du Pays des Suisses. 8, 39                                              |
| Glocester (le Duc de) frère d'Edouard. b. 39 &c. 153.                                      |
| 179, 228, 308                                                                              |
| Ged (Mathieu) apellé communément Matago. a. 33                                             |
| Gorgia, tue le Comte d'Armagnac, b. 88                                                     |
| Graces expectatives. a. 113. 163 &v.                                                       |
| Grammont, Faction qui divise la Navarre. a. 245                                            |
| Gramment, Envoyé de Louis XI. b. 135                                                       |
| Grandpré (le Comte de) Envoyé de la jeune Duchesse                                         |
| de Bourgogne, 5: 213 Grange (la) Bailli d'Auxonne; 5: 329                                  |
| Grimaldi (Les) famille de Gènes. a, 57 800                                                 |
| Grimaldi, Maltre d'hôtel du Pape, 5. 404                                                   |
| Grand Grand Grand Grand                                                                    |
|                                                                                            |

#### T A B L E

Grolle (Philbert de). ·b. 191 Gruel (Pierre) Prémier-Prélident de Dauphiné a. 213. 274. 356 Or. h. 65 Gruière (le Comte de). b. \$87 Grutase (La) Envoyé de la jeune Duchesse de Bourgogne. b. 213. 302 Guelfes (Les) famille de Genes. a. 58 Gurin (Jean) Maktre-d'hôzel de Louis II. b. 387 Guerin le Groing. A 73. 296 Guerres particulières des Mobles. a. 68 5ra. Gai , Evêque de Langres. a. 266. 293. 312 6c. b. 59 Guichenen; Miftorien de Savoie, très exact. .b. 210 Guiette, fille naturelle de Louis XI. 4. 93 Guillaume (Thomas) Médecin ordinaire du Dauphin Charles. D. 320 Gayenne (le Duc de). Guyenne (le Duc tle) frère de Louis XI. Voy. Charles de France.

#### H.

ACHETTE (Jeanne) se distingue au siège de Boauvais. b. 75 Hogembae ( Pierre ) Maître-d'hôtel du Duc de Bourgogne, son carattère. b. 21. Gouverneur du Comté de Ferette, 123. Décapité. Halle (François) Avocat Genéral. a. 268. b. 273. 276 Hanfe Tentonique. **3.** 97. 464 Harqueoure (Guillaume d') Eveque de Verdun. a. 97 Enfermé dans une cage de for 362. Mis en liberté. 6. 337 Harcourt (Louis d') dit le Batard d'Aumale, Evêque de Bayeux & Patriarche de Jérusalem. 4, 215. 241. 1258 60 272, 3. ID Harcears (Marie d') seconde femme du Comte de Dungis. fersourt (Guillaume d') Comte de Tancarville. J. 281 Hardi (Jean ) exécuté. s. rri Harser (Guillaume) Général des Suiffes. Ď. 20€ Hastings, Grand-Chambellan d'Angleterro, b. 40. 159. 249. J#8 Mebert, Evêque de Coutance. **j.** ∮38 Henri V. Roi d'Angleterre. &. 4. 143 Gei Hari VI. Roi d'Anglererre. Le Comte d'Armagnac lui offie une de les filten a 25. Il prefere Marguerne .410) d'Anjou-

| ana a markanta Dalliana da Ta                   | onia Dare         |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| d'Anjon. 27. 36. Recherche l'alliance de L      | ours parts        |
| phin. 56 &c. Son caractère. 143. Batailles      | Ou ii eie         |
| fait prisonnier. 445 Gr. Delivre par la fen     | nme. 149.         |
| Account now Eddinged tet. IMDIDLE IE 1          | ecours ue         |
| Tonio VI res. Conditit dans la Loui de          | LUBUI95.          |
| red. Replace fur le tione. P. 17 Cr. Cui        | ethic ac-         |
| nonvers dans la Tout, 26, Poignaige.            | 40                |
| Hanni IV Roi de Cattille, tulnomme i ilby       | uistant, 🚜        |
| ## 100 T14 116 T16, 167 (76, 169 (76, 34        | 3 076. 308        |
| Se. b. 23. Sa mort. 131. S'il fit un testan     | ent. ibid.        |
| Son caractère.                                  | 4. 331            |
| Henriet , Conseiller au Parlement.              | b. 323            |
| Menrier, Contenier au Paniemente de Co          |                   |
| Henriquez (Jeanne) fille de l'Amirante de Ca    | 1 2 0 FOR         |
| conde femme de Jean d'Arragon. 4. 134 6         | 160               |
| er to a man in a second a new to asses          |                   |
| Herbert (Guillaume & Richard) ont la tête       | b. 6              |
| Z                                               | 124 86.           |
| Str. was Take Fight of trans.                   | b. 130            |
| Heylin de la Pierre (Jean).                     |                   |
| Hoge (la) Projet d'y faire un Ports             | J. 128            |
| Hallande Flotte Hollandoile Dille               | b. 304            |
| Hothberg (Philippe de) ainé de la Maison de     | e Bade. D.        |
|                                                 | 230               |
| Houarse, prémier Valet de chambre de Louis      | Dauphin.          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | <b>4.</b> 97 G •• |
| Howars (le Chevalier). b. 148. 151 &c., 162, 24 | 9. 326 0%.        |
| Muhant / Inon \ danwie Evenue G.KVICUE.         | Pa. 2,1 Y         |
| Hudinoton ( la Comte d' ) Général Aligiois      | - 4461.4 6        |
| Hugennes Chancelier de Bourgogne. b. 119-       | 167 &.            |
| A S A S A CALA TO A AVACUED                     |                   |
| Humbers II. Dauphin de Viennois. Précis de      | fon histoi-       |
| Manual A 11. Den burnt and 1 vanishing          | a. 49 6%.         |
| ie.                                             |                   |
| <b>T</b>                                        |                   |
| an 🖡                                            | 1.44              |
| TAGGERT MCCale de Jean Mine                     | 4. 126            |
| ACOBEL, disciple de Jean Hus-                   | B.:314            |
| A PARCETO KNYAYE AN INC US BODELLA              |                   |

ACOBEL, disciple de Jean Hus.

Jacemo, Envoyé du Duc de Milan.

Joille (la) Chambelian du Roi René.

Jambes (lean de) Seigneur de Montforeau.

Jambes (Collette de) Dame de Montforeau.

Jaques I. Roi d'Ecosse, Beau-père de Louis XI.

Jaques II. Roi d'Ecosse, Beau-père de Louis XI.

Jaques II. Roi d'Ecosse.

Jaques III. Roi d'Ecosse.

Jaques III. Roi d'Ecosse.

Jaques Bourde de Romont.

Jaques Acosse.

Jaques de Savoie Comte de Romont.

Jaques Jaques de Savoie Comte de Romont.

Jaques Jaques Jaques de Savoie Comte de Romont.

## T A B L E.

| Jaquet, écartelé.                                                           | a. 16 &c.             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Jean II. Roi d'Arragon. a. 134 &c.                                          | 141 &c. 157 &c.       |
| 159 6ve. 180. 182. 282. 342 6ve.                                            | 345. 4. 53. 55 6%.    |
| 89. 99. 113 Gr. 118. 162. 276 &                                             | v. Sa mort. 278       |
| Jean II. Duc de Bourbon. a. 195.                                            | 106, 197, 206 by.     |
| 210 6c. 215. 244. 273. 275. 306.                                            | 325. 332. 365         |
|                                                                             | 146 6°c. 306. 389     |
| Jean sans Peur, Duc de Bourgogne.                                           | a. 39. Est affassiné. |
|                                                                             | 40                    |
| Jean Duc de Calabre. a. 61. 119 &c.                                         | 124 6°c. 203 210.     |
| 231. 296 6c. 243. 262. 265. 242                                             | . Sa mort 1 26.       |
| Son caractère.                                                              | #. 237. & b 26        |
| Jean, Roi de France.                                                        | #. I. 49 &c.          |
| Jean, fils de Charles VI. Sa mort.                                          | 4. 3                  |
| Jean de Lorraine.                                                           | a. 253. 258. b. 56    |
| Jean, fils naturel de René Roi de N                                         | iaples. 6. 322        |
| Jean Batard d'Orléans, Comte de D                                           | unois. 4. 5. 14. 16   |
| &c. 22 &c. 102. 211. 231. 233 &c.                                           | 244 6. 254. 268.      |
| 280, 284, 286, 312. \$2 mort. 341.                                          | Son caractère ibid.   |
| Jean; fils d'Alphonse Roi de Portug                                         |                       |
| Jean (Maitre) Marchand.                                                     | <i>j.</i> 410         |
| Jean a zingery (1 hour at sant ). V                                         | oy. Deverseis.        |
| Iteanne de Bourbon, fille du Duc Pie                                        | rre. 4.40             |
| Jeanne de Castille. a. 343 Gr. 368. b                                       | . 23. IST. 278.308    |
| Jeanne de riance, hue de Charles VI                                         | i. or marice a jean   |
| de Bourbon. J. 15. Sa mort.                                                 | 379                   |
| Jeanne, fille naturelle de Charles VI<br>Jeanne de France, fille de Louis I | 64                    |
|                                                                             |                       |
| d'Orléans. b. 101 &c. Son cara                                              | ctere. 1916. Proces   |
| verbal de dissolution de son maria                                          | ze, ibid. Gre.        |
| Jeanne, file naturelle de Louis XI.<br>Jeanne Il. Reine de Naples.          | 4. 94 6v.             |
| Jeanne de Portugal, épouse d'Henri                                          | #. 28, 278            |
| Jenne de Pollugai, epoule a Menti                                           |                       |
| Imbercourt chargé de plusieurs députa                                       | 4. 343 Gr.            |
| Bourgogne. 4. 259. 293. 4. 35.                                              | tions par le Ducide   |
| 218 &c. Eft exécuté.                                                        | 219 6%.               |
| Impositions, en quelle forme elles se                                       |                       |
| Imprimerie. Son invention.                                                  | . 129                 |
| Interrogatoire de la Reine Isabelle de                                      | Barière : 4 4         |
| Joachim, fils de Louis XI. Sa naissan                                       | ce e es Samor         |
| Demand, my ac marks and he herman                                           |                       |
| Joffredy (Jean) Eveque d'Arras, pu                                          | is Cardinal d'Albr.   |
| 4. 95. 112 Gv. 118 Gr. 124. 126.                                            | to a five. tot. 940.  |
| b. 24. 87 &c. 361. Son caradtère.                                           | 4, 112                |
| Jeigny (le Comte de).                                                       | j. 302                |
| Jours (Grands-) Ce que c'étoit                                              | j. 354                |
| - Continue Non fee agong                                                    | [[abeau               |
| •                                                                           | بسبب                  |

| Ifabese de Bavière, Mère de Charles VIL. Son carallè-     |
|-----------------------------------------------------------|
| re. A. 3                                                  |
| Isabeau, fille naturelle de Louis XI. a. 93               |
| Mabelle de Bourbon, seconde femme du Comte de Cha-        |
| rolois. Sa mort.                                          |
|                                                           |
|                                                           |
| Isabelle, sœur de Henri IV. Roi de Castille, mariée à     |
| Ferdinand le Catholique, s. 135. 343 &c. 369 &c. b.       |
| 24. 53. 133 Gr. 244 Gr. 278. 307                          |
| Isabelle, fille de Ferdinand le Catholique. b. 245        |
| Isabelle, fille de Charles I. Duc de Lorraine. 4. 27 600. |
| Isabelle, fille de Ican I. Roi de Portugal.               |
|                                                           |
| Itbier, Maître de la chambre aux denièrs du Duc de Gu-    |
| yenne. J. III &c.                                         |
| Juan (Dom) Infant de Portugal. 6. 344                     |
| Jules II. Pape. 4. 137                                    |
| Juliers (le Duc de). b. 93                                |
| Juvenal des Utfins. Voy. des Urfins.                      |

ĸ.

Kermens (Nicolas de) Envoyé du Duc de Guyens, 5. 42. 26
Kermens (Nicolas de) Envoyé du Duc de Guyens, 5.

Ļ

| T ADISLAS, Roi de Bohème.               | 5. 341 Ge.         |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Ladistas, Roi de Hongrie,               | A. 87 500          |
| Lalain (Simon de).                      | a. 11              |
|                                         |                    |
| Lalain (Philippe de).                   | a. 226             |
| Lalain (Josse de).                      | b. 204             |
| Lawes (Antoine de) Lieutenane du Gouven | ieur de Ren-       |
| nės.                                    | <i>A</i> . 192     |
| Lancastre (la faction de).              | a. 144             |
| Lance, terme collectif.                 | a 17               |
| Langle, Maître des Requêtes.            | 4. 175             |
| Langres (l'Evêque de). Voy. Gui.        | /-                 |
| Langier (12 Defens)                     |                    |
| Langton (le Docteur).                   | <b>b.</b> 249.326. |
| Lanney, Brilli de Hollande. a. 82, 3.   | 332. 188. 390      |
| Lannoy (Raoul de ).                     | J. 412             |
| Lau (le Seigneur de). Voy. Antoine de ( |                    |
| 1 1 - 0 1 - 1                           |                    |
|                                         | . 22, 133, 173     |
| Laval (André de) Sire de Loheac, Maré   | chai de Fran-      |
| ce, frère de Gui. 6, 101, 210, 244,     | 254 301. 331       |
|                                         | Lavel              |
|                                         |                    |

### TABEC

| Laval (Louis de ) Sire de Châtillon, Gouv                                          | erneur da                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| to the first of the fine A 22. Ale for 78.                                         | O COCAZNIA                            |
| Soldwalier de l'Oldie de M. Michel.                                                | 193 13                                |
| 1/A.: J. ) RANACIO II A 196079 - 119 DE U                                          | u: 0. 432                             |
| Laval V Jeanne de ) fille de Gui, épouse de                                        | René Roi                              |
| Lavar C Jeanne de / List de Cory of                                                | . 322 6v.                             |
| de Naples.<br>Leuret (Bemard) Prefident de Toulouse.                               | b. 65                                 |
| Légats moins considérés.                                                           | A 314                                 |
| Lononcours (Thiorry de) Bailli de Vitri. a, 95.                                    | b. 64. 25.                            |
| Tououconta ( I miert A me ) mettir de sierie mi 22.                                | 204. 247                              |
| Tow More Perlege                                                                   |                                       |
| Leon (l'Evêque de). Voy. Kerleau.<br>Leonor fille de Jean d'Arragon, mariée au     | Comte de                              |
|                                                                                    | 4 I 36.                               |
| Foix.                                                                              | a. 48 6%.                             |
| Lévier d'Ecosse, fille de Jaques I.<br>Lerins (le Comre de ).                      | b. 394                                |
| Lerins (le Comte de ).                                                             | V. 394                                |
| Lescun (le Batard de ou d'Armagnac). a. 24                                         | 7c. Com-                              |
| La da Commines, 28. Nenechal de Daupulu                                            | C. OS. 39.                            |
| 105. Maréchal de France. 165. 139. 157.                                            | 103. 238.                             |
| 254. 272. Chevalier de l'Ordre de St. Miche                                        | :1. 305. 0-                           |
| 34. 45 6. 64. 66. 69 6. 28. Sa mort. b                                             | , 97. SOR                             |
| cara Aàre                                                                          | 1914.                                 |
| Lbuillier, Notaire & Sécretaire du Roi.                                            | <b>4.</b> 355                         |
| 1:24 / Present de la VOV. Lesis de Bouldon                                         | h_                                    |
| Liegeois, a. 230. 270 Gre. 292 Gre. 297 Gre. 324                                   | Dr. 321.                              |
| 312 84. 337 84 6                                                                   | 250 Gr.                               |
| Linoges (l'Evêque de) Commissaire pour la rés                                      | :ormation                             |
| de l'Rtat.                                                                         | æ 167                                 |
| Linange (le Comte de).                                                             | b. 204                                |
| Listenay, Gentilhomme Bourguignon, Envoye                                          | de Louis                              |
| XI.                                                                                | <i>5</i> 397•                         |
| Lis. Hôtes admis au lit.                                                           | b. 409                                |
| To Cailles on Parlement.                                                           | #. 299                                |
| Tabair (le Maréchal de ). Voy. André de Las                                        | rai.                                  |
| Libeac (le Maréchal de). Voy. André de Las<br>Libeac Débordement de cette rivière. | Ď. 363                                |
| Lomaigne (Jaques de ) Seigneur de Montigna                                         | Gouver-                               |
| Active's le Tettonie.                                                              | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| Limbez (l'Evêque de) Envoyé de Louis XI. b                                         | 65. 135.                              |
| Limites (1 Diverges us)                                                            | 278. 397                              |
| zimanu/ Ingues de ).                                                               | 4. 69                                 |
| Limpar ( Jaques de ).<br>Longueuil (Richard de) Cardinal, Evêque de C              | Contance.                             |
| Ambassadeur. 8. 94 102.                                                            | 128. 174                              |
| Ambassadeur.  Longueval (Jean de) Commandant dans Bapat                            | me. b. 22                             |
| Longuevas ( Jean de ) Vou Rens II                                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Lerraine (le Duc de ). Voy. René II.                                               | a. 22                                 |
| Lovan (Philippe de ) Bailli de Meaux.                                              | le Phear-                             |
| Lauis III. d'Anjou, Roi de Naples & de Sici                                        | 28 ·                                  |
| frère de Charles VII. 2. 7. 3a moit                                                |                                       |
| Louis d'Anjou, frère naturel de Charles Comt                                       | Yence.                                |
| *Books                                                                             | Actio.                                |
|                                                                                    |                                       |

vence. Louis de Bourbon, Evêque de Liège. a. 270, 293, 333 Eft tué. b. 379 Louis, Batard de Bourbon. s. 15. Epouse Jeanne file naturelle de Louis XI. 94. 250. 266. Amiral, 221. 290. 301. 315. 318 &c. Chevalier de l'Ordre de St. Michel. \* 365. 373 &c. b. 128. 153. 210. 368 Louis le Gros, Roi de France. a. 307 Louis, Duc d'Orléans, fils de Charles V. a. 34 Go. 261 Louis, fils de Charles VI. Sa mort. W 3 Louis XI. Sa naissance. a. s. Epouse Marguerite d'Ecosse. 10. Guerre civile nommée la Praguerie. 15. Le Dau-phiné lui est cédé. 15. Marche contre le Courte d'Armagnac. 24. Puis contre les Suisses. 29. Traité avec les Suiffes. 35. Conférences à Châlons, 44. Traité avec le Duc de Savoie. 53. Convoque les Etats de Dauphiné. 55. Gènes veut le choisir pour maître, 60. Alliance perpétuelle avec le Duc de Savoie. 64. Epouse Charlotte de Savoie. 66. Son Père animé contre lui. 69. Edit fur les donations. 75. Accord avec le Duc de de Savoie. ibid. Se retire auprès du Due de Bourgogne. 79. Députation vers son Père, & 1. Tâche de fléchir son Père. 89. Traité avec le Duc de Milan. ibid. On lui donne avis de la maladie de son Père. Por Son facre, e. 104. Son entrée dans Paris. 107. Prend soin d'affermit son autorité. LLL. Sullicisé d'abolis la Pragmatique. 128. Il yconsent. 128. Ambashde à Rome. 128. 129. Reçoit l'hommage du Duc de Bretagne. 213. Traité avec le Roi d'Arragon. 137. Le Roi d'Angleterre implore son sesours, 134. Traire aves le Roi de Castille & le Roi d'Arragon. 160. Ordonnances touchant la Régale, &c. 166. Trève avec Edeuard. 168 &c. Rachette les villes lituées sur la somme. 170. Traité avec le Duc de Milan. Dom Pedre recherche fa protection. 4. 181. Alliance renouvellée avec le Roi de Bohème. 185. Refuse de se croiser. Wid. Ambassade ven le Duc de Bourgogne. 193. Arbitres affemblés à Tours touchant ses différends avec le Duc de Bretagne. 198. Se détermine à lui déclarer la guerre. 203. Ligue du Bien public. 209. Trève renouvellée avec l'Angleterre. 213. Bataille de Montlheri. 221. Ratification d'un Traité

avec les Liégeois. 230. Trève avec les Princes ligués.
238. Conférenceavec le Comte de Charolois. 241. Traités de Confians & de St. Maur. 246 6v. Ambassade d'Ecosse. 249. Traité avec le Duc de Brersgne. 253. Il reprend la Motmandico a. 253. Ambassade au Comte

Comte de Charolois. 259. Trève renouvellée avec l'Angleterre. 266. Autre ambaffade au Comte de Charolois. 269. Changemens d'Officiers. 273. Ambaffade du Comte de Charolois, 283. Négociations avec le Duc de Bretagne. 285. Conférences avec le Comte de Warwic. 289 6%. Ambaffade au nouveau Duc de Bourgogne. 294. Revue des habitans de Paris. 299. Trève avec le Duc de Bourgogne.

í

Trève avec les Bretons. a. 303. Assemblée des Etats à Tours. 307. Prolongation de trève avec le Duc de Bourgogne. 313. Traité avec le Duc de Breragne. 318. Entrevue de Louis XI. & du Duc de Bourgogne. 325. Traité de Pésonne. 325. Prise de Liège. 334. Confirmation du Traité. 339. Manœuvres du Cardinal Balue découvertes. 346. Ambassade à Rome. 356. Etablit l'Ordre de St. Michel. 365. Le Duc de Guyenne revient auprès de lui. 369. Il fait informer contre le Duc de Nemours.

Traité avec le Duc de Bretagne & le Duc de Bourgogne. 5. 4. Plaintes du Duc de Bourgogne. 10. Confeii fur le Commerce. 15. Ligue avec les Saisses. 18. Autre avec Henri VI. Roi d'Angleterre. 181d. Guerre ouverre entre Louis XI. & le Duc de Bourgogne. 26. Ses inquiétudes sur la fidélité de Dammartin. 30. Trève concine. 34. Prolongée. 44. Accord entre le Duc & les Frinces de Saroie. 46. Inquiétudes sur le massiage du Duc de Guyenne. 50. Négociations avec le Duc de Bourgogne. 54. Prolongation de trève. 59. Mort du Duc de Guyenne. 64. Louis se saist de la Guyenne. 71. Trève avec le Duc de Bretagne. 78. Autre avec le Duc de Bourgogne. 79. Concordat avec Sixete IV. 181d. Traité avec le Duc de Milan. 80

Ambasiade au Duc de Bresagne. 4. 25. Trève avec le Duc de Bourgogne. 26. Légat envoyé au Duc de Bourgogne. 27. Traité avec la Hanse Teutonique. 27. Traité avec la Hanse Teutonique. 27. Traité avèc le Roi d'Arragon. 29. Négociation avec le Duc de Bourgogne. 105. Prolongarien de trève 212. Prétentions sur le Royaume d'Arragon. 116. Entrevue de Léuis & du Connêtable. 115. Aliance avec le Centon de Berne. 125. Plaintes des Suisses. 123. Ambassade d'Alphonse de Portugal. 133. & de Ferdinand se Catholique. 134. Trève avec le Roi d'Arragon. 136. Traité avec l'Empereur. 141. Rançon du Prince d'Orange. ibid. Traités avec Edouard. 152. Traité avec le Roi de Portugal ibid. Trève avec le Duc de Bourgegne. 163. Traité avec le Duc de Bourgegne. 163. Traité avec le Duc de Bourgegne. 163. Traité avec le Duc de Beurgegne. 163. Traité avec le Duc de Beurgegne. 164. Ler-

· Tres patentes accordées au Dec de Bourgogne. Cas de conscience proposé par Louis XI. b. 179. Traité avec le Roi de Naples. 183 &c. Il pourvoit à la sureté de la Savoie. 191. Traités renouvellés avec le Duc de Milan. 192. Paix jurée avec le Duc de Bretagne 193. Trève renouce avec les Rois d'Arragon & de Castille. 194. Avis donnés au Duc de Bousgogne. 198. Il aprend la mort de ce Prince. 206 804. Les Etats de Bourgogne lui jurent obéissance. 211. Ambassade de la jeune Duchesse. 213. & des Etaes de Flandres, 216. Députation d'Arras, 220. Il enrretient l'alliance des Anglois & celle des Suifies. 229. Prolongation de trève avec Edouard. 235. Traize avec le Duc de Bretagne, ibid. Alliances renouvellées avec le Duc de Lorraine & avec les Vénitiens. 236. Trève avec Maximilien. 242. Paix avec Edouard, 249. Il attaque la mémoire du Duc Charles. 253. Trève avec Maximilien. 259. Apellé au secours des Florentins. 267. Concile National à Lyon. 271. Nogociations auprès d'Edouard. 274. Conventions avec Ferdinand Roi de Castille. 276.

Ambassade pour pacisier les troubles d'Italie. b. 279. Conditions proposses au Pape. 227. Le Pape se sous met à l'arbitrage des Rois de France & d'Angleterze. 294. Prolongation de trève avec Edonard. 295. Li aprend la perte de la bataille de Guinegate. 301. Le Duc d'Albanie vient lui deminder du secours. 308. Li envoie négocier en Angleterre. 311. Etablit lea Postes. 319. Ses prétentions sur la succession de René d'Anjou. 223. Trève ayec Maximilien. 329. Prétentions qu'il oppose à celles de Maximilien. 329. Prolongation de trève. 339. Traité avec le Roi de Bohème. 341. Prolongation de trève avec Maximilien. 342. Il assemble ses Grands-Jours en Auvergne. 354. Ambassade du Duc de Bretagne. 351. Le Comte de Provence l'institue son hétitjet.

Il fait marché pour son tombeau. 5, 367. Envoie demander au Pape une absolution. 372. La duchesse de Milan implore à protection. 375. Instruction qu'il donne au Dauphin. 380. Négociations avec le Ducide Bretagne. 383 6vc. Paix avec Maximilien. 389. Se déclate protecteur de Catherine Phœbus. 395. Envoie pacifier les troubles d'Italie. 397. Ambassade de Bajazet IL. 399. Alliance renouvellée avec la stanse Teutonique, 404. Ses dernières dispositions. 406. Samort. 407. Son testament. 405. Plusieurs traits de sa vie privée, 409 6vs. Examen de l'idée qu'on se l'une sil.

#### TABLE

forme communément de ce Prince. 416 &v. Caraltre propre de ce Prince, 425 & 6; Lesis, Due d'Orléans, qui règna depuis fous le nom de Louis XII. 4. 154. 1. 101 600. 209. 381. 195. 408 Louis I. Duc de Savoie. a. 26. 35. 55. 56. 64 Ge. 74. 175 &c. Sa mort. 277. Son caractère. ibid. Lude (le Seigneur du). Voy. Jean de Daillon. Luxembourg (Louis de) Comte de Saint Pol. a. 22. Chevalier, 23. 99. 169. 216. 219. 221. Connetable. 244. &c. 264. 272. Lieutenant - Général de Normandic. 273. 293 & 6. 301. 312. 324. & 6. 332. Chevalier de l'Ordte de St. Michel. 365. 1. 2 Gr. 23. 28 Gre 32 Gre. 47. 59. 76. 108 Ge. 118 Ge. 141 Ge. 146 Ge, 166 Ge. Amene à la Baftille. 168 Be, Gondamne, 172. Exécuté. 173. Jon caraftère. Luxembourg ( jaques de ) ou de ft. Pol, frère du Connétable, Gouverneur de Reanes. a. 192, 204. b. 143. 146 5% 370 Luxemboarg (Thibaut de) frère du Connétable, Evêque du Mans. 4, 212, 36 E Luxembourg (Antoine de) Comte de Mario. Luxembourg (jest de) b. 187 b: -296 Lexembourg (Charles de) b. 343
Lexembourg (François de). b. 364.
Lyon. Places usurpées sur l'Eglise du Lyon. a. 76. Poi-1. 347 res établies à Lyon. 132. 175. Piddlité des Lyon. nois. 242 Lyon (Gafton du). 4. 76. 1. 27

MAPFEI, conspire contre les Médicis. 5. 269 Magdelaine de Prance, sœur de Louis XI. a. 87. 138 b. 269 Magistri (Martin) Sa mort. l. 380 Mabomet II. Empereur Turc. a. 122 6t. 189. b. 320 &c. Sa mort. 165. Son caractère. ₹. 3žo. Maignelais (Antoinette de ) veuve du Sire de Villequier. d. 208. 315 6m. Maine (le Comte du ). Voy. Charles. Maintaut, Examinateur du Châtelet, Majoris (Jean) Précepteur, puis Confesseur de Louis Mintre (Jean le ) Avocat- General. Maixani. (l'Abbaye de St. ) Privilèges qui fui font accordés. #. 15 Oc. Malatefte (Alberic) a. 177 Malatefte (Robert) 5. 196 Makt

| Malet (Henri) Bailli de Montfort.  Malicerne (le Seigneur de ) Voy. Gui de Sourches.  Malines. Son Parlement.                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malines. Son Parlement.  Maire (les Chevaliers de).  b. 326                                                                                           |
| Mans (l'Evêque du ). Voy. Thibaut de Luxembourg.                                                                                                      |
| Manufattures établies par Louis XI. b. 348                                                                                                            |
| Marche (Olivier de la) Auteur des Mémoires. a. 192.                                                                                                   |
| March (Guillaume de la) furnomme la Barbe ou le                                                                                                       |
| Sanglier d'Ardenne, Son caracte, & précis de son                                                                                                      |
| histoire.                                                                                                                                             |
| Marechaux de France. Origine de leur dignité. a. 106.                                                                                                 |
| Marguerite d'Anjou, épouse de Henri VI. Roi d'Angle-<br>terre. a. 27, 36 &c. 145 &c. 147. &c. 153. 155 &c.                                            |
| b, 15 Gr. 23, 38 Gr. 41, 155, 322 Gr. Son caractere                                                                                                   |
| # 143 Gr.                                                                                                                                             |
| Marguerite d'Autriche, fille de Maximilien, flancée à                                                                                                 |
| Charles Dauphin. 6. 402 Marguerise de Bavière, époule de Philippe le Bon, Duc                                                                         |
| de Bourgogne.                                                                                                                                         |
| Marquerite de Comminges. 8. 24 &c.                                                                                                                    |
| Marquerite d'Ecosse, éponse de Louis Dauphin, 4, 10                                                                                                   |
| Ge. Son estadtère, 45 Ge. Sa mort. 47. Enterrée à Châlons, puis transférée à Tours. a. ibid. b. 313 Marguerité, Duchesse d'Estampes, Mère de François |
| Marquerité. Duchesse d'Estampes. Mère de Empenie                                                                                                      |
| II. Duç de Bretagne. Sa mort.                                                                                                                         |
| Marguerite, fille naturelle de Charles VII. a. 64                                                                                                     |
| Marguerite d'Yorc, Duchesse douaitière de Bonrgogne.                                                                                                  |
| b. 213. 259. 327. &c.  Marie d'Anjou, Mère de Louis XI. a. 132. 154. Sa                                                                               |
| mort. 179. San carattere. ibid. Ge                                                                                                                    |
| Marie, fille de Charles, Duc de Bourgogne, à. 83. b.                                                                                                  |
| 51 Gr. 209. 313. 214. 216. 218. 219 Gr. 222. 226 Gr.                                                                                                  |
| 234 &c. 236 &c. Epouse de Maximilien. 241. 245.                                                                                                       |
| 247. Sa mort 376<br>Marie, fille naturelle de Louis XI. : a 93                                                                                        |
| Marie de Savoie, mariée au Connetable de St. Pol.                                                                                                     |
| <b>6.</b> 164                                                                                                                                         |
| Mariette, talomniareur, condamité à mort. a. 62 &c.                                                                                                   |
| Mariette, Lieutemint-Criminel. a. 355<br>Martigny (Charles de) Evêque d'Elne, Ambaffadeur                                                             |
| de Louis XI. 11 J. 274 313. 324 & 316.                                                                                                                |
|                                                                                                                                                       |
| Messo (Hugues) surnommé Bournazel, Sénéchal de                                                                                                        |
| Toulouie. #. 139                                                                                                                                      |
| Matage. Voy. Mathieu God.                                                                                                                             |
| Mathias, Roi de Hongrie. V 2 Ma-                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                       |

#### TABLE

Matertille. Voy. Saint François de Paule. Mauléen de Soule, Gouverneur de Dauphiné & de Guyenne. **4.** 106 Maulevrier (le Comre de ) **4**. 276 Manviel a la tête tranchée. S. 258. Maximilien, fils de l'Empereur Frédéric III. recherche Marie de Bourgogne. 6. 234. & l'épouse. 237. Trève avec Louis XI. 242 &c. Negociations avec Ferdinand, Roi de Castille. 245. Défend la mémoire du Duc Charles. 254. Trève avec Louis. 259. Congrès indiqués à Boulogne. 272. Rupture de la trève. 297. Bataille de Guinegate. 300. Prise du château de Malanoy. 304. Ligue avec le Duc de Bretagne. 311. Trève avec Louis XI. 329. Légation du Cardinal de St. Pierre - aux - Liens. 330. &c. Prétentions qu'il oppose à celles de Louis XI. 335. Sollicite une affem-blée des Princes de l'Empire. 341. Sollicite Edouard contre la France. 344 &c. Prolongation de trève avec Louis XI. 348. Ligue avec le Duc de Bretagne. 349. La tutelle de ses enfans lui est disputée. 376. Paix avec Louis XI. 389. Ambaffade en France, 390. Ambassade de France. Méchineau, prémier Chapelain du Duc de Guyenne. b. 64 Médicis (les) famille de Florence. h 264 6%. Médieis (Come de ) a. 250. Son caractère. 6. 264 6%. Médicis (Pierre de ) fils de Côme. Medicis ( Laurent de ) fils de Pierre. b. 364 &c. 266 , &r. 269. 271 &r. 294 Médicis ( Iulien de ) frère de Laurent. b. 264 60 256 Médicis (Blanche de) sœur de Laurent. 1..265 Melan (Philippe de) Gouverneur de la Bastille. 273 Or. Melun (Charles de) fils de Philippe, Grand-Maitre de France. a. 111. 159 &c. 228 &c. Privé de fa charge. 273. Arrêté. 219. Condamné & exécuté. Mendians (Religieux) qui se disoient Inquisseurs de la Foi. b. 263 Mendona, dit le Cardinal d'Espagne. b. 131. 276 Meny Peny, Seigneur de Concressault. e. 250. 305 &c. *i*, 19, 62, 111 Meyer, Historien partial & peu instruit. 4 297 Michelle de France, fille de Charles VL . 10 Milan (le Duc de ). Voy. Sforce. Milan (la Duchesse de ). Voy. Bonne de Savoie. Milet, Conseiller au Parlement, a. 299 Milio

Ordonnance de Louis XI. a. 198. Gens à gages ménagers. Mingonal, Officier du Duc de Bourgogne. D. 2316 257 54. Modene (le Duc de ). 178. b. 45. Monjeu, Gentilhomme Bourguignon. b. 397. Monnoie. Rapport de la monnoie de compte à l'espèce réelle. 4. 10. Ordonnance touchant les monnoies étrangères. Montaigu, frère du Comte de Warwic. 🕰 156. b. 17. Périt dans une bataille. 37 Montaigu (Jean de ) Protonotaire. D. 236 Montaubau (Jean de) Amiral. 4. 196. 159. Sa mort. 281 Montauban (Artus de) Archevêque de Bordeaux. b. 64. 323 b. 24E Montbaillen, Gouverneur de Dole, Montbeliard (le Comte de). b. 455 Montereau. Chapelle fondée: Chartreuse érigée: Crof élevée. Monte-Secco, conspire contre les Médicis. b. 265 Montespedon, prémier Valet de chambre de Louis XI. Montferrat (le Marquis de) a. 60, 178, b. 45 Montpensier ( le Comte de ), *b*. ₃ჴ€ Morlhon de Castelmarin (Antoine de) Président de Toulouse. b. 280 Gr. 282 Gr. Meribon ( Jean de ) Avocat'de Toulouse. Mervilliers (Pierre de ) Chancelier. a. 107. 171. 193 6. 197. 273. 310 Moujen (les habitans de ) se battent avec ceux d'Ivoy. ā. 292 Mony, Capitaine de Compiègne. s. 227. 268. b. 45. 230 Gr. 233 Gr. 257. 295 Munster (l'Evêque de ). Ď. 314

#### ·N.

NANTERRE (Mathieu de) Prémier Président de Paris, puis de Toulouse.

Naples. Divers Prétendans à ce Royaume, a, 118 & c.

Narbonne (l'Archevêque de).

Nardinis, Archevêque de Milan, Légat.

Nassas (le Comte de).

Navarre.

Diverses révolutions de ce Royaume. s. 134

& c. 136 & c. 160. 345.

Nem eurs (le Duc de).

V 3

Nesses de Armagnes.

V 3

### TABLE

٠.

Neste (le Sire de ). Voy. Sainte Maure, Neuchâtel (Thibaut de ) Maréchal de Bourgogne. a. 242 66. Neuebâtel (Jean de). Nevers (Charles de ). Nevers (Jean de) fils de Charles. a. 152. 168. 198. 210. 213. 265. 313. b. 47. 311. 389. Newil (Richard de ) Comte de Warwic. a 144 64. 147 &c. 266. 288 &c. b. 6 &c 15. 36 &c. Il petit dans une bataille. 17. Son cafactete. a. 144 Nicolas V. Pape. 4. 61 Gr. 77 Nicolas, Marquis du Pont, puis Duc de Calabre. 4. 123 264.315 &rc. b. 90. Sa mort. 91 &c. Nocetis ou de Noxe (Antoine de ) Nonce. a. 127. 177 Noël, cri de réjouissance. 4. 367 Neminaux. Leur dispute. b. 109 &c 352 &c. Norfole (le Duc de). B. 147 56. Nermandie, Province de France, a. 49. 212. 240. 245. 308 60. 330 Normandie (le Duc de 1. s. log Normandie (le Duc de) frère de Louis XL Voy. Charles de France. Noyon (L'Evêque de ). & IO4 .

٥.

LMS (Bernard d') Gouverneur du Rouffillon, décapité.

Dauphrius, Légat.

Dange, Principauté.

Châlons.

Ordre de St. Michel. Son établissement.

Orlée, Voy. Deriole.

Orléens (la Maison d')

Orléens (Remond d') surnommé le cades Removet.

305 Del.

305 Del.

Parties érigées, Grand-Maître de St. Jaques a. 198. Parties érigées, A. 198. Parties érigées, Partie.

2.

Paris. Cette ville est attaquée par le Comte de Charelois. a. 212. Son attachement pour Louis Xl. 229. Députation vers les Princes ligués. 233 &c. Siège de · cette ville. 235. Nouveau serment de fidélité. 241. Son affection pour Louis XL 248. Privilèges qu'il lui accorde. 250. Contagion qui l'afflige. 267. 276. Secours envoré à Beauvais. b. 73 Gre. Voy. Université, Parlement, Chambre des Comptes, Cour des Aides. Paris (l'Evêque de ). Voy. Guillaume Chartier. Paris (Jean) Conseiller au Parlement. a. 201. 285. b. 141. Parlement de Paris. 4. 127 &c. 158. 166. 171 &c. 174. 179. 247. 391. b. 30 60. 92. 253. 114 600. 391 368 &c. 393 &c. 403. Date des remontrances touchant la suppression de la Pragmatique. a, 35%. Parteray, Député du Duc de Bretagne. a. 184. L. .329. \$45 Paul II. Pape. a. 192. 213 Ov. 350 Gr. 339 Gr. St moit. b. 49 Pazzi, famille ennemie des Médicis. b. 265. &c. Pazzi (Guillaume) b. ibid. Pazzi (François). Pazzi (Jaques). b. 266 ibid Pèdre (Dom) Connétable de Pertugal, A. 120 & Sa Peines capitales arbitraires. 4 16 Pembros (le Conste de ). 4. I49 Péralte (Pierre ) Connetable. a. 160. 335-Pérauld (Remond) Cardinal de Gurce, Nonce. 6. 374 Perceval de Dreux, Chambellan de Louis XI. . b. 312 Perche (le Comte du ). Voy. René d'Alengon. Perpignan. Ses privilèges. a. 165 &c. Perruchon, Garde de la Monnoie de Dijon. b. 348 Philhert, Evêque de Coutances.

\*\*An 187\*\*

Philhert de Savoie, fils d'Amédée IX. \*\* 191. 310 &c. 370. Sa mort. 37 E Philippe dit de Rouvre, Duc de Bourgogne. Philippe le Hardi, Duc de Bourgogne. a. 38 60. Philippe le Bon, Duc de Bourgogne, s'oppose à la Praguerie. a. 17. Prête du secours au Comte de Vaude-Traité avec Charles VII. 41. S'employe mont. 28. pour réconcilier le Dauphin avec son Père. 76. Dispute entre lui & son fils. 83. Différend entre lui & Charles VII. 90. Charles VIL lui dispute le Duché de Luxembourg. 94. Il affiste au Sacre de Louis XI. 104 &c. Reconnoissance de Louis XI. à son égard. 110. Marguerite d'Anjou se retire auprès de lui. 156 &c. Différends entre lui & Louis XI. 167. 11 consent V 4

### TABLE

de se croiser. 196. Louis XI. vient le trouver. 192 Ambaslade qu'il lui envoye. 193. Sa réponse à l'Ambaffadeur de Louis XI. 195. Sollicité à entrer dans la ligue du Due de Bretagne. 206. Favorise le Duc de Berry révolté. 210. Négociations de Louis XI. 212. Lecon qu'il donne à son fils. 217. Le Duc de Nor-4 mandie reclame fon secours. 257. Son restentiment contre Dinant. 270. Sa mort. 291. Son caradière. d. 79 574. Philippe, Comte de Charolois, fils ainé de Maximilien. b. 327. 329 Philippe, fils d'Antoine, Bâtard de Bourgogne, Gouverneur de St. Omer. *b*. 232 *Philippe* le Bel. 307 € €. Philippe, Duc d'Orléans, fils puine du Roi Philippe de Valois. Philippe de Savoie, Comte de Bresse, second fils de Louis I. a. 175. &c. 272. 307. 325. b. 18. 44 &c. \$9. 191 &c. 252. 370 &c. Phabus (Gaston François & Catherine). Voy. de Feix. Picard, Bailli de Rouen. b. 361. 39Z Piccolomini ( Eneas Sylvius ) depuis Pape sous le nom de Pie II 4. 34. 116 &c. Voy. Pie II. Piccolomini (Antoine) neven d'Aneas Sylvius. a. 119 Pie II. Pape. a. 92. 113. 216 64. 124 64. 128 64. 165. 166. 174 6v. 186 6v. Sa mort. 192. Son caradière. 4. IIT Pierre de Bourbon, Sire de Beaujeu. a. 215, b. \$7. 1040 154: 246 6r. 344. 391 402. 403. 405. Tuteur de Charles VIII. 408, 419. Son caractère. b. 351 800. Pierre de Savoie, Evêque de Genève. a. 325. h. 191 &c. Pierre- aux - Liens (de St.) le Cardinal. Voy. jérôme de la Rovère. Paggie, conspire contre les Médicis. b. 265 600. Pegiebrac (Georges) Roi de Bohème. a. 87 &c. 186 &c. Paignant (Pierre ) Conseiller au Parlement. Poisses (Aimar de) dit Capdorat. 4. 65 Poitiers (Aimar de ) Seigneur de St. Vallier. 4. 53. 93 Poisiers (l'Evêque de ). Voy. Jaques Juvenal des Urfins. Polignac. Pompadeur (Geofroi de ) Grand-Aumônier. 4. 347 Ponces de Rivière. #. 173. 32I. 325 Pons (Michel de ) Procureur-Général. b. 354- 392 Pont (le Marquis du ). Voy. Nicolas, Duc de Calabre. Pont-l'Abbé, Envoyé de Louis XI. Popinsourt ( Jean de ) Consciller, puis Président. 4. 266 290. J. 65. 172 Pir

| Pertier (François ) Président de Dauphir                                                                                      | ié. 4. 75<br>B. 319. 366                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postes établies.                                                                                                              | 4. 315<br>238. 243. 313<br>b. 403<br>b. 403<br>6. 358<br>6. 415<br>6. 415<br>6. 125 Gre. 165 |
| Praguerie, guerre civile.  Président. Leur nomination règlée.  Prisonniers de guerre.  Pucelle d'Orléans. Voy. Jeanne d'Arcq. | a. 15 & 6.<br>a. 251 & 6.<br>b. 151. 394                                                     |

#### Q,

UERDES (le Seigneur des) Voy. Philippe de Creveccur. Quingey (Simon de).

R.

AGNT (le Sire de). Rambures, Commissaire pour la réformation de l'Etat. Rapine (Jean ) Maître-d'hôtel de Louis XI. Raveftein (le Seigneur de ) Commandant d'Arras. b. 35-213. 64. 296. 403. 64. Ravestein (la Dame de) femme d'Adolphe de Clères. b. 109. 616. 352. 646. Realistes. Leur dispute. Réauté (Jean de la ) Président aux Enquêtes. Regale. Ordonnances touchant ce droit. a. 166. Dispute 173 60. 184 fur ce droit. Reims (l'Archevêque de ) Voy. Jean Juvenal des Urfins. 4. 370 Rémirement (le Sieur de ). **4.** 94 Renard ( Phélise ) René d'Anjou, Roi de Naples. a. 7. 27 & e. 44 &c. 153. 264. 282. b. 15. 19. 90. 181 6re. 309. Sa mort. 321. Gre. Rene, Comte de Vaudemont, puis Duc de Lorraine. b. 95 &c. 143. 184 &c. 187. 195 &c. 199 &c. 322. 323 6rc. 338. 350 b. 261 60. Renond (Jean ). a. 115 &c. Reservations abolies. a. 😮 Retondeurs, Bigands, è. 200 Reversion à la Couronne. Rha-

# T A, B L E.

| Mbodes (l'Archevêque de) b. 332 Ge.                                                | Son caradèft.         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                    | 334 GG.               |
| Richard II. Roi d'Angleterre.                                                      | a. 143                |
| Richard III. Roi d'Angleterre.                                                     | å. 395 Gra.           |
| Riviers (de ) Voy. Wodwille                                                        | _                     |
| Robert de France, troisième fils du Roi R                                          |                       |
| Robert, Roi de Naples.                                                             | 4. 58 Gr.             |
| Robert, Eveque d'Alby.                                                             | 4. 63                 |
| Robines du Quesnoy.                                                                | 6, 296                |
| Receberci (Hugues) Comte de Palhas. a.<br>Roche (Henri de la) Officier de bouche d | 139 6%. 181           |
| venne.                                                                             | u Duc de Gu-          |
| Rechechenard ( Jean de ).                                                          | 4 5%. 69 5%.          |
| Rochechonart , Evêque de Sainces.                                                  | . 269<br>. 368        |
| Recherbouard (le Batard de)                                                        | b. 73                 |
| Roebefort (Guillaume de ) Chancelier. 5.                                           | 401 40¢ For.          |
| Rubefoneault ( Jean & Gui de la )                                                  | 4 12                  |
| Reger, Sénéchal de Lyon.                                                           | a. 306                |
| Recs ( lean ) Chef de Volense.                                                     | 4 a . For             |
| Reben (le Vicomte de) depuis Maréchal                                              | de Gié & C            |
|                                                                                    | For and 378           |
| Rei (Pierre le) Vice-Chancelier du Roi B                                           | lené. 3. 322          |
| And Conteneur de Louis VI.                                                         | L 40.5                |
| Relin (Antoine) Chambellan du Comte                                                | de Charolois.         |
|                                                                                    |                       |
| Resin (Nicolas) Chancelier du Duc de Bo                                            | urgogne, a. 91        |
| Romille (Jean de ) Vice-Chancelier de Bre                                          |                       |
| Parent (la Correa de) vom C. 193.                                                  | 194. 218. 304         |
| Remons (le Comte de) Voy. Jaques de Si<br>Refat (Jaques) Cordelier.                | avoie,                |
| Reseas (André).                                                                    | b. 399                |
| Refer des Guerres.                                                                 | 4. 157                |
| Packati                                                                            | 6. 397                |
| Ronauk (Joachim) prémier Ecuyer de L                                               | 33. 232. <i>6. 35</i> |
| 4. 10. 20. 105. Maréchal de France. ibid.                                          | OHIS DEMPENDE         |
| 321. J. 23. 73. 139. Condamné 184 S                                                | a mort, ibid,         |
| Rouen. Lettres patentes en faveur de fes le                                        | a hitene 4 200        |
| EUROPE ( FIANCOIS de la ) Voy. Kinta III                                           | •                     |
| activers ( ) E1910C QC 12 ) Cardinal, die de                                       | St. Pierre.aut.       |
| Liens, neveu de Sixte IV. b. 159 6c.                                               | 264. 267. 252.        |
| 204                                                                                | 330 64. 337           |
| Kovere ( Galese de la )                                                            | b. 294                |
| Kou [6/100 Comté. 4, 120, 161, 2                                                   | 64 \$ 00 e76          |
| Roussy (le Comte de) Matéchal de Bou                                               | rgogne. J. 77.        |
| _                                                                                  | 148                   |
| Roux (Olivier le) Maître des Comptes                                               | . 4. 266. 290.        |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                            | 24 48 64. 59          |
|                                                                                    | Ro.                   |

Royer , Bailli de Lyon.

a. 128. b. 46

a. 192 &c. 197

Rubempré (le Bâtard de) 6, 148. O'C Rutland (le Comte de). ACIERGE, Envoyé de Louis XI. b. 135 a. 274 Saffrey, Lieutenant en Dauphine. Saber (Jean ) Officier du Comte du Perche. b. 358 600 Saint Andre (de) Lieutenant de la Compagnie du Duc b. 303 50% de Bourbon. Saint Belin (Geoffroi de) Bailli de Chaumont. 6. 226 Sant Le. Fidélité de cette ville. a. 300 Gre. Courage d'une femme de cette Ville. Saint Pierre, Grand-Sénéchal de Normandie. b. 303. 402 Saint Pel (le Comte de) Connêtable. Voy. Louis de Luxembourg. Saint Pol ( Jaques ) Voy. Jaques de Luxembourg. Saint-Priest (Louis de ). Saint Romain ( Jean de ) Procureur-Genéral. a. 107. 166. 350. b. 272. Dépolé. 354 4. 235 Saint-Simon (Gilles de) a. 217. 283 Sainte Maure, Sieur de Nelle. 4. 249 Saintouge. Salazar, Capitaine Espagnol. 4. 25. b. 73. &c. 139. 229. 242. 56. 299 h 340 Salins, Son Parlement. A. 148 60. Salisbury. Salviati, famille ennemie des Médicis. b. 264 &c. Salviati (François) Archevêque de Pise. b. 265 500 Sancerre. Précis de l'histoire de ce Comté. Saffenage (Marguerite de) veuve d'Amblar de Beau-4. 94 Ge mont. a. 313 Saubenne (Denis),: Savoie. Transactions touchant fes limites. a. 48 &c. Ses Etats implorent la protection de Louis XI. Saveie. (la Maison de ) Son ingratitude pour Louis XL 4. 307 Savoie, (le Ducde ) Voy Amédée, Louis, Philbert, Charles. Savoie (la Duchesse de ) Voy. Telande de France. *a*, 96 Sexe (le Duc de) Beanderbeg, Roi d'Albanie, précis de son histoire. 119. 60. . 4. 29. Gr. Sebwite. Canton Suiffe. b. 333 Sébénigo (l'Evêque de ) Nonce. Secretaires du Roi. Leur établissement. b. 424 Seiffel (Claude) Evêque de Marseille. Sen-

### TABLE

Benlis. L'Eglise de la Victoire. b. 229. 263 Sepeaux (Yves de) Prémier Président. 4. 56. 65. Dépolé. 107 Seffa (l'Evêque de ) Nonce. b. 343 Sforce, nommé Attendulo. Précis de son histoire. a. 278 &c. Sforce (François) Duc de Milan. 4. 97, 176 &c. Sa mott. 277. Précis de son histoire. ihid. &c. Sforce (Galeas) fils & successeur de François. a. 216. 306 &c. 314. 356. b. 43. 57. 80. 192. Sa fin tragique. Sforce (Ludovic) surnommé le Maure, frète de Galeas. b. 375 800 Sforce (Jean Galeas) fils & successeur de Galeas. b. 397 Gr. Şigifmond, Empereur. a. 28 Sigismend, Duc d'Autriche. a. 27. 89. b. 123. 251 &c. 272 Sillons. (Charles de ) Sécretaire de Louis XI. 4. 93 Sixte IV. Pape. b. 48, 52 6c, 79 &c. 93, 268 &c 279 &rc. 343 &rc. 372 &rc. 384. 396. 404 &rc. Sommerfet (le Dut de) tue dans une bataille. 4. 144. Oc. Sommerfet (le Duc de) fils du précédent. a. 145. 153. 155. b. 38 &c. Il a la tête tranchée. Sorel (Agnès) Maitresse de Charles VII 4, 5 & 5 Sa mort. 64. Son caractère. 4. 5. 64 Souplainville, Vice-Amiral de Guyenne. b. 58. 61. 196 Souplainville, Maître-d'hôtel du Duc de Bretagne. B 78 Sourches (Gui de) Seigneur de Malicorne. a. 62 368. D. 43. 57. 64 Spinela (les) famille à Genes. a. 57 Gr. Spiritibus (André de ) ou de Viterbe, Nonce. L. 92 &c. Stanley. .b. 17. 148. 151 &c. Staterlen (Herman) b. 130 Etrigonie (l'Archevêque de). b. 288 64. 374 64. Stuyer (Jean) Sire de la Barde. a. 233. 266 Suffokk (le Comte de ). £ 27. 36 Suisses, Précis de l'histoire de cette Nation. 4. 29 800 Traité avec Louis Dauphin. 35. Recherchent son alliance. 56. Ambassade à Louis XI. 173. Ligue avec Louis XI. J. 18. Avec la Duchesse de Savoie. 45 &. Plaintes au Duc de Bourgogne. 123. Alliance avec Louis XI. 125. Plaintes à Louis XL 128. Bataille de Granson. 177. & de Morat, 185. Louis XI. entretient son alliance avec eux. 229. Traité avec la Duchefie de Bourgogne. 240. Ils entrent au service de la France. 396. Levées faites fur eux par Louis XI, 312. Lettres

de naturalité à eux accordées par Louis XI. 341. Superfision du siècle de Louis XI. 6. 169 Oc.

T.

| AILLE. Epreuve de cette opération. 5. 132 6%.                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L lancarville (le Comte de). a. 312                                                                        |
| Tell (Guillaume).                                                                                          |
| Terni (l'Evêque de ) Nonce. 6, 106                                                                         |
| Ibibouft, Confeiller au Parlement. a 47                                                                    |
| Thou (de) b. 241                                                                                           |
| Tiercelin (Jean) Seigneur de Brosse, Chambellan de                                                         |
| Louis XI. 5. 141, 311                                                                                      |
| Tillay (Jametz du) Bailli de Vermandois. a. 46                                                             |
| Liffaye (1a) Ambafiadeur de France. b. 274 &c.                                                             |
| Tolede (l'Archevêque de) a. 344 &c. b. 131                                                                 |
| Tondeurs, brigrands.                                                                                       |
| Torcy (le Seigneur de ) Voyez Jean d'Estouteville.                                                         |
| Torcy (le Seigneur de.) Voyez Jean d'Estouteville.<br>Tornières, juge de la Sénéchaussée de Carcassonne. & |
| - 280                                                                                                      |
| Touloufe, fon Parlement exilé. 4. 216                                                                      |
| Tour (Bernard de la). b. 248                                                                               |
| Tour (Anne de la) fille de Bertrand.                                                                       |
| Tour (Isabeau de la) femme d'Albret Sieur d'Orval.                                                         |
| Tournai. Fidélité de cette ville. 6, 911 c. 183 &c.                                                        |
|                                                                                                            |
|                                                                                                            |
| Tours, Officande de Louis XI. à l'Abbaie de S. Claude.                                                     |
| b. 362                                                                                                     |
| Traités. Conservateurs des Traités. b. 35                                                                  |
| Tremonille (Louis de la) a. 269. b. 54. 59. 95 &c. 139                                                     |
| 167. 212. 29\$                                                                                             |
| Tremouille ( Georges de la la Sira de Crann frère de                                                       |
| Louis. a. 259. Chevalier de l'Ordre de St. Michel. d.                                                      |
| 365. b. 211. Gouverneur de Bourgogne. 237 &c. Sa                                                           |
| difgrace. 243                                                                                              |
| Tremquille (Louise de la) épouse de Bertrand de la Tour.                                                   |
| b. 308                                                                                                     |
| Triboule (Thomas) Sécretaire du Roi. 6. 320                                                                |
| "Triltan, frère naturel de Galess Duc de Milen, a esta                                                     |
| Triffan l'Hermite, Grand-Prevot de l'Hôtel. a. 318. 355.                                                   |
|                                                                                                            |
| Triften, Eveque d'Aire. L. 112 &c.                                                                         |
| Tudert , Maltre des Requêtes, 47 &t.                                                                       |
|                                                                                                            |

Ursins (Jean Juvenal des) Archevêque de Reims, frère de Guillaume. 4. 62. 268. 309 &c. 313 Ursins ( Jaques Juvenal des ) Evêque de Poitiers. 4. 140 173. 346 Utraquiftes, nom donné aux Bohémiens. 4. ISS Warwie (le Comté de ) Voy. Richard Néwik Wells (Robert) Chef d'un parti. b. 1 6. Wodwill (Richard) Baron de Riviers. b. 6 Wodwill (Jean) fils du Comte de Riviers. Wodwill (Elisabeth) fille de Richard, épouse d'Edouard IV. Roi d'Angleterre. 6. 205. 288 Wrin (Laurent) Fondeur. b. 367

X AINCOINS (Jean de ).

· 4. 20 6%.

T.

RTOLANDE d'Anjou, fille de Louis II. Roi de Nap'es. B. 7 Tolande d'Anjou, fille de René Roi de Naples. b. 95. Tolande d'Arragon, épouse de Louis II. Roi de Naples. Tolande de France, fille de Charles VII. épouse d'Amédée IX. Duc de Savoie. a. 74. 307. b. 44 &c. 57 &c. Régente après la mort du Duc. 81. 150, 185. 190. 192 Sa mort. 310 Tore. Origine de la faction d'Yorc. 6 144 Tore (le Duc de) a. 144 &c. Il est tué. 148 Tvey. Querelle entre les habitans de Mouson & d'Ivoy. 4. 292

z.

IZIME ou Gem, second fils de Mahomet II. b. 385. 400
Zurita, Méprise de cet Historien. b. 99. 307
Zusphen (le Comté de) b. 312

Fin de la Table des Matières.

. : <u>:</u> .

: . <u>.</u>

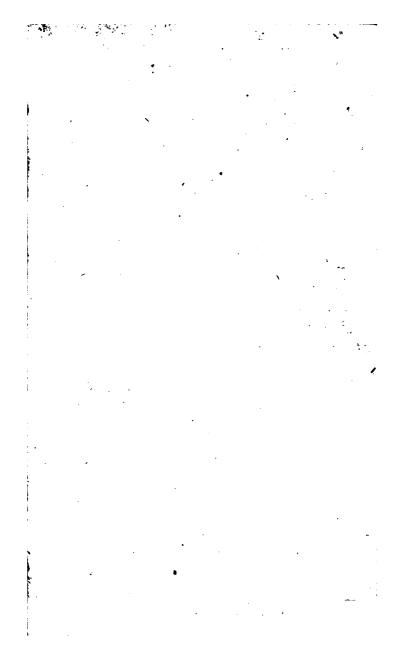